DES

# ÉMIGRES FRANÇAIS,

10396

ADRESSÉE

## AU PEUPLE FRANÇAIS;

PAR M. DE LALLY-TOLENDAL.

Quodenmque dicimur cùmalii dicuntur, et proprio ore et mercenaris advocatione utuntur ad innoventiae suae commendationem. Respondendi, altercandi faculias patet, quandò nec liceat indefensos et inauditos omninò damnari. Nobis solis nihil permittitur loqui quod causam purget, quod veritatem defendat, quod judicem non faciat injustum: sed illud solùm expectatur quod odio publico necessarium est, confessio nominis, non examinatio criminis.

## A PARIS.

Chez tous les Libraires et Marchands de Nouveautés.

Dans les Départemens et Pays conquis et réunis, chez les principaux Libraires.

An cinquième de la république, (1797, vieux style.)

THE NEWBERRY LIBRARY.

# EFENSE

ea a a

# CARSTERS OF THE STATES,

THUPLE IN LYCAIS;

ANGERDON'S TRANSPARENT

1-2000 # all ( 12 9) /

A Company

1 min 1 mil

# otroq limp timi linkistent com eli sellonigino

J'AI commence cette Defense des Emigrés
Français lorsqu'une négociation pour la paix
générale venait de s'ouvrir parsque la France
était victorieuse par-tout au-dehors det derse qu'au dédalis on panissait dégalement des

Pendant l'impression, le lord Malesbury a été refivoyé de France. L'Archiduc' CHARLES a sauvé l'Allemagne. --- Paris a vul la mort de Mi de Cusyy p'et la déjà ch-téhdirannonce une rére pour l'éta Janvier!!!

Plusieurs paragraphes de mon introduction

Plusieurs paragraphes de mon introduction

n'ont plus le même rapport avec plusieurs

circonstances du momenta sup shoots et

Je n'avais peut-être que deux ou trois phrases à changer, et l'accord se trouvait en phrases à changer, et l'accord se trouvait en tièrement rétabli, sans qu'aucun argument eût perdu de sa force. J'ai mieux aime conseiver ce qui atteste l'époque et l'intention

originelles de mon travail : il faut qu'il porte avec lui le sceau de tous les motifs qui m'ont paru non-seulement me le permettre, maisme le prescrire.

Quelque censeur belligérent m'opposera, je n'en doute pas, que l'espérance de la paix ayant été le principe de cet écrit, je devais le renfermer en la voyant s'évanouir, et at tendre silencieusement les chances qui peuvent encore naître du jeu prolongé de la guerre de la surge de la guerre de la paix de la guerre de la gue

la paix retardé; mais montévanqui a sett je;
m'honore d'être un de ceux qui l'appellent de
noublibliant acus ob sodger song emelent de
tout leur cœur et de toute leur conscience.

Je réponds que quelle qu'ait été l'issue de de la dernière négociation, il reste démontré que la France aura la paix au jour et à l'heure où elle la voudra, puisqu'on ne lui dispute plus que l'étendue de ses conquêtes.

"Je reponds qu'un Français aujourd'huis

quelque lieu qu'il habite, ne peut plus former sur les destins de sa patrie un seul vœu ayoué par la morale et l'humanité, dont l'accomplissement possible soit ailleurs que dans la tranquillité interne, et dans les loix perfec-

tionnées de cette même patrie.

Je réponds enfin, et sur-tout, que LES ASSEMBLÉFS PRIMAIRES sont au moment de se former en France; que non-seulement je dois porter devant-elles la cause dont le jugement leur appartient, mais que, quand l'húmanité entière attend avec anxiété quels choix sortiront des élections nouvelles, quiconque a une goute de sang Français dans les veines et une étincelle de vertu dans le cœur, doit s'examiner lui-même, et se demander s'il n'a pas un moyen de concourir à la pureté des choix, à la liberté des suffrages,. à la conciliation des esprits, à l'instruction des consciences; en un mot, à l'efficacité de la dernière ressource peut-être qui soit encore a iii

laissée à tant de millions de Français et de créatures humaines de tout pays.

Il y a même dans mon opinion si peu de tems à perdre pour servir tous ces grands intérêts, que quoique plus de deux mois nous séparent encore de la formation première de ces assemblées, cependant la distance des lieux, l'inclémence de la saison, la lenteur et la difficulté des communications, enfin le besoin d'obtenir quelques instans pour la méditation, me déterminent à publier la partie de mon travail complettement imprimée, tandis que la dernière question est encore sous presse.

Au reste, je n'ai fait ce livre que parce qu'un autre ne l'a pas fait. La confiance avec laquelle je m'y exprime je l'ai puissée toute entière dans la force des droits que j'avais à défendre. Plus d'une fois j'ai regretté la vigueur de mes premières années. Alors sans doute j'eusse été plus capable de plaider une cause d'un intérêt et d'une étendue aussi im-

menses. Au moins est-il bien vrai qu'à aucune époque de ma vie je ne l'eusse plaidée avec plus de zèle, plus de religion, et j'ose le dire, plus d'oubli de moi-même; peut-être était-ce là tout ce qu'elle demandait; elle n'avait pas besoin du reste.

Après cela je dois dire que, toujours prêt à être le martyr des droits de l'homme juste et sage, je ne serai jamais l'instrument des passions de l'homme pervers ou insensé.

J'ai long-tems hésité si je devais apposer mon nom à cette adresse au Peuple Français, ou si, sans la désavouer, je m'abstiendrais de la signer. Ni les motifs de mon incertitude, ni ceux de ma décision n'échapperont auxesprits droits et aux cœurs délicats.

En deux mots, j'ai cherché à concilier tous mes devoirs, et je crois y avoir réussi. Je crois aussi n'être pas trop présomptueux en disant qu'il n'est pas dans l'ordre des possibibilités qu'aucun mal résulte d'un tel écrit,

Klovinsk, Januar 1908

tandis qu'il p'est pas impossible qu'il produise quelque bien. C'en est assez dans de telles circinstancés pour être mon-seulement justifié, mais obligé de le publier.

# LALLY-TOLENDAL.

Londres, Janvier 1797.

o spire a je dan direk inc. sonjems priti i se se seje da sepir in Promme jarte ster se se sesi i isa i Masigament des

The state of the s

ringge ziereit lieb bliebe er (1991)

Page of the seal of the season of the season

Cathro, trigital of the cathrolate of the cathro

ma sagrad festille me la fire a file is in

A Common Com Common Commo

The test of the second second

The state of the s

## DÉFENSE

DES

## ÉMIGRÉS FRANÇAIS.

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE a vaincu. Elle voit successivement arriver dans sa capitale les ambassadeurs de toutes les puissances qui s'étaient liguées contre elle. Elle traite de lá paix avec les unes; elle l'a réglée avec les autres; le tems approche où elle l'aura conclue avec toutes. La guerre va cesser entre la France et les étrangers: sera-t-elle donc éternelle entre les Français et les Français?

Parmi tous ces envoyés conciliateurs, qui, balançant les droits et les sacrifices de leurs augustes commettans, vont remplir la mission consolante de raffermir l'Europe sur ses fondemens, vont sécher les larmes, vont fermer les plaies de l'humanité, ne verra-t-on personne qui vienne, au nom de la France exilée, offrir à la France triomphante de tous les droits les plus saints, de tous les sacrifices las plus pénétrans; hélas! et de toutes les larmes, celles qui ont coulé avec lé plus d'amertume, et de toutes les plaies, celles qui saigneront le plus long-tems?

Lorsque des ennemis étrangers vont solliciter de la

magnanimité la restitution des conquêtes qu'a faites sur eux la valeur, des citoyens opprimés n'iront-ils pas requérir de la justice la fin des usurpations qu'a multipliées sur eux la tyrannie?

Non; et dans cette France connue de tout tems par trop de dissentions civiles, mais qui du moins l'avait été jusqu'ici par autant de réconciliations généreuses; dans cette France où l'on a vu Henry IV, le meilleur ami de Mayenne, et Mayenne le plus fidèle serviteur de Henry IV; dans cette France qui; retranchée depuis sept ans de la communion des humains civilisés, a prétendu y rentrer depuis deux; qui, en effet, à partir de cette dernière époque, s'est donné plusieurs loix dignes de soumission et de respect, il est cependant vrai qu'encore aujourd'hui un représentant de l'innocence et du malheur, qui se montrerait l'olive à la main, la résignation sur les lèvres, et l'amour de la patrie dans le cœur, serait frappé de mort au premier pas qu'il poserait sur le territoire des vainqueurs, sur la terre natale des vaincus, sur le sol commun où cette même patrie brûle de voir tous ses enfans se rendre mutuellement les armes et se jurer une paix éternelle!

Que dis-je? Ce n'est plus même là le langage qu'il faut parler aujourd'hui: ces dénominations ne sont plus entenducs. Les idées sont demeurées interverties, ainsi que les expressions. L'oppresseur s'est dit l'offensé, l'iniquité s'est appellée la loi, le brigandage a prétendu être la propriété, le nom de crime a été attaché au malheur, au droit, à la vertu. Il ne s'agit même plus de stipuler pour des vaincus, il faut plaider

pour des accusés, demander grâce pour des condamnés! Et ce cri de justice et de miséricorde, nous ne pouvons pas même en investir nos juges; c'est du fond des pays lointains qu'il faut le leur adresser; c'est aux échos qu'il faut le confier, pour qu'ils le portent jusqu'aux cœurs que nous avons à fléchir!....

Eh bien! ccs cris perdus, ces gémissemens éteints, ces droits oubliés, je viens les ranimer tous; je viens -les fixer tous dans un écrit, dont rien ne pourra ni arrêter le cours, ni atténuer la force; dans un écrit qu'aucune des races futures ne récusera, et qui, même sous la génération actuelle, ne sera pas bravé impunément. Je me soumets à mon sort, avec la certitude de n'en avoir rien mérité; je pars de ce qui est, avec la conscience de n'en avoir rien fait; j'oppose à la nécessité la seule résistance que des ames fortes puissent lui opposer, le courage de la supporter; je deviens l'avocat de ceux à qui il appartiendrait d'avoir un ambassadeur; en un mot, j'adopte le langage du jour, et je plaide pour des accusés, pour des condamnés, pour des proscrits; je plaide enfin pour les émigrés français: mais que les juges prennent garde à leur décision; car quelques moyens qu'ils aient employé pour acquérir, ils n'en ont plus qu'un pour conserver LA JUSTICE.

Je parle de juges! mais où sont-ils? A qui reconnaîtrai-je ce caractère? Qui dois-je éclairer, qui puisje supplier en France? A qui adresser mes vœux, mes plaintes, mes réclamations? Sera-ce aux Tribunaux? aux deux Conseils? au Directoire-Exécutif?

Aux Fribunaux? -Ils offrent, je le sais, un doux

et glorieux contraste avec ceux que je n'ose nommer leurs prédécesseurs; car, qu'y a-t-il de commun entre. les ennemis et les dispensateurs de la justice : entre les meurtriers et les protecteurs de l'innocence : entre les monstres déchaînés par Robespierre et les magistrats choisis par le peuple ? Les tribunaux sont aujourd'hui la partie la plus saine de la République, et la France a commencé enfin à recueillir les bienfaits de cette institution sublime du jugement par jury, éternel boulevard des loix et de la liberté publique par-tout où elles ont été une fois établies. Mais ces tribunaux sont institués pour appliquer la loi, et non pour la faire. Aussi malheureux d'exécuter l'injustice, que nous de la subir, ils vont au jour le jour; triomphans chaque fois que, dans le procès d'une victime traînée devant eux, ils ont su trouver une circonstance qui écarte l'application du décret exterminateur: mais une mesure générale, mais un décret de salut et de sécurité universelle, il n'est pas au pouvoir des tribunaux de les créer.

Aux deux Conseils? — J'ai suivi de loin leurs débats; j'y ai souvent admiré des talens dont se seraient honorées les tribunes d'Athènes et de Rome. J'y ai distingué plus d'une fois des vertus que l'aréopage de l'une et le sénat de l'autre n'eussent pas dédaignées dans leurs beaux jours. Mais pour quelques victoires qu'ont remportées çà et là ces caractères privilégiés, combien de fois leurs vœux impuissans n'ontils pas encore été confondus par les restes de l'ancienne faction, par ces hommes qui, après avoir foudroyé le peuple pour le réprésenter, n'ont pas même voulu

que l'exercice de leur pouvoir en explat le principe, et ont mieux aimé vérifier ce mot effrayant de l'historien de Tibère: que l'empire acquis par le crime ne s'exerça jamais pour le bonheur des hommes (1).

Au Directoire-Exécutif?—Enfin, il paroît s'être, rallié aux hommes de bien : enfin, il paroît avoir, consenti à briser le pouvoir des méchans. Il seroit injuste de ne pas reconnoître les premiers pas qu'il a faits dans cette nouvelle carrière : il seroit funeste de ne pas lui dire que, s'il achève ce qu'il vient de commencer, il n'est pas d'oubli qu'il ne puisse obtenir pour le passé, pas de mérite qu'il ne puisse s'assurer dans l'avenir. Mais l'on a encore et des souvenirs et des craintes! . . . Certes, les cinq Directeurs de la France n'ont pas encore mérité la confiance des malheureux. Au moins, avant que nous puissions chercher en eux des juges impartiaux, faut-il qu'ils ayent cessé de se montrer d'implacables ennemis.

Où donc la porter aujourd'hui, devant qui la plaider, cette cause si pleine de justice et d'intérêt, mais en même temps cette cause toujours marquée, par une fatalité si cruelle; cette cause, dont la défense n'admet plus de retard, et pour laquelle tant, d'esprits sont encore si peu préparés?

Péurle rançais, c'est à vous que je la défère!

Non pas à ceux qui ont joint à toutes leurs usurpations, celle de s'approprier exclusivement votre.

regular remained, sum les largres de la desert

<sup>(1)</sup> Imperium flagitio acquisitum nemo unquam bonis artibus exercuit. Tactie:

nom; à toutes leurs perfidies, celle de le calomnier; à tous leurs crimes, celui de le flétrir.

Mais LE VNAI PEUPLE FRANÇAIS, qui, loin d'avoir été complice de nos opresseurs, a été associé à nos infortunes, s'est vu persécuté, s'est senti frappé en même temps que nous:

Mais tous les Français qui, même au milieu de l'effervescence des passions, ont gardé un cœur pur, ou expié de nobles erreurs par un plus noble repentir:

Mais l'universaliré de tous les bons citoyens qui existent, dans quelque classe qu'ils soient répandus :

Vous, Electeurs religieux, qui avez déjà porté dans les conseils et dans les magistratures de l'état, le germe du salut public, et allez bientôt-le fortifier par de nouveaux choix:

Vous, juges et jurys incorruptibles, qui avez lasse la persécution par votre courage et vaincu les l'injus-pice par votre conscience; qui avez quatre fois absous l'innocence ramené quatre fois en jugement, et qui venez de prononcer solemnellement que la fille qui nourrit son fils, que l'épouse qui nourrit son époux dans l'exil, remplissent un devoir au lieu de commettre un crime : par les socre au certains de commettre un crime :

! Vous, bons et honnètes cultivateurs, devenus dans un si grand nombre de provinces, les amis de coux dont on vous appellait autrefois les vassaux; qui avez; répandu sur la tombe des uns les larmes de la douleur et de la reconnoissance; qui avez pleuré de joie en apprenant le salut et la délivrance des autres, avez couru en foule au-devant d'eux, les avez ramenés en environnés de vos soins touchans, de vos travaux utiles, de vos respects volontaires et compatissans:

Vous, hommes de bien de tous les rangs et de toutes les conditions, qui comme nous arrachés à vos foyers, comme nous plongés dans des cachots, comme nous chargés de calomnies, comme nous échappés miraculeusement aux glaives si long-temps suspendus sur vos têtes, non-seulement devez compâtir aux maux que vous avez soufferts, mais devez apprécier notre innocence par la vôtre, puisque les mêmes imposteurs nous avaient accusés d'abord auprès de vous, qui vous ont ensuite accusés vous-mêmes auprès de leurs bour-reaux.

Vous, soldats de la patrie, qu'on a entendus s'écrier dans les temps de Robespierre: Nous abhorrons la tyrannie interne, mais nous repousserons les usurpations étrangères; qui peut-être avez plus contribué que personne à la renaissace des loix, parce que vous avez rendu impossible à supporter le contraste de tant d'héroïsme au-dehors et de tant de dépravation audedans:

Vous, citoyens de Calais, qui avez reçu, qui avez porté dans vos bras les infortunés que l'inclémence des mers avait jetés sur vos rives; qui par votre courageuse humanité avez en la gloire, mais sur-tout la douceur de fermer sous leurs pas des gouffres plus horribles que ceux où l'océan avoit menacé de les engloutir:

Vous, Alsaciens généreux, qui pour la première fois venez d'offrir à des compatriotes, faits prisonniers

sous d'autres drapeaux que les vôtres, ces nobles traitemens que la valeur malheureuse obtient chez l'ennemi le plus barbare, et que des Français avaient pu refuser à des Français!

Vous tous enfin, qui, de quelqu'opinion que vous soyez partis, êtes réunis aujourd'hui dans ce sentiment, seul vrai et seul juste; que le salut de la France absorbe tout désormais, et que pour elle le gouvernement légitime est celui par lequel elle obtiendra la paix, des mœurs et des loix:

C'est vous que je reconnais pour juges; vous qu'il est utile d'instruire, vous qu'il est noble d'implorer, vous qu'on doit se trouver heureux de convaincre. Je me transporte en idée au milieu de vous. Il me semble que je parcours vos villes, vos campagnes, vos tentes; qu'avec ces noms de patrie et d'humanité, avec ces noms d'ordre et de liberté, si puissans sur les grandes ames et sur les bons cœurs, j'ose vous convoquer tous ; que je vous entraîne tous vers le lieu le plus découvert, le plus élevé de votre République, et que là, dans ce forum immense, sur ce nouveau mont-sacré où je prétends faire élever un temple à la justice et à la clémence, je vais, soutenu par votre religion, citer devant vous les restes acharnés de nos persécuteurs qui ont été les vôtres, les défier , les interroger , les confondre; de telle sorte que quand l'heure de prononcer sera venue, dans le partage que vous ferez de vos jugemens souverains, la justice sera pour nous, et la clémence

vous m'accompagnerez à cet auguste tribunal,

ô vous que je n'ai pas rangés parmi mes juges, parce que j'ai voulu vous avoir pour patrons; censeurs de la morale publique, espoir de l'innocence opprimée, écrivains vertueux qui, sous la verge de nos tyrans et sous le fer de nos assassins, avez songé à nous autrement que pour nous maudire, vous êtes souvenus que la nature nous avait unis par le lien, d'une patrie commune, et après le premier bienfait d'avoir défendu ou vengé les auteurs de nos jours, avez osé publiquement vous complaire dans. l'espérance qu'il pourrait être, sinon un dédommagement à nos pertes, au moins un terme à notre séparation.

Oui, vous soutiendrez ma voix, car c'est à vous que je dois le courage de l'élever. Il faut que mon ame se révèle en votre présence, il faut que vous connaissiez tout ce qui vous appartient dans l'entreprise hardie, au secours de laquelle je vous invoque. J'étais enséveli dans la douleur et le découragement. Je ne pleurais ni les pertes de l'ambition, ni celles de la fortune; on peut vivre sans éclat, et la Providence a daigné subvenir à mes besoins : elle a fait plus, s'il peut être pour l'homme deux patries, le ciel m'en a fait trouver une seconde. Mais que dans celle qui m'a vu naître, et dont l'amouf brûlera, au fond de mon'cœur jusqu'à son dernier battement; que dans le pays dont la destinée me détourne de la mienne, dont j'ai déploré les malheurs, quand il causait tous mes maux, dont les victoires m'ont enorgueilli, quand les vainqueurs en devenoient plus injustes pour moi; que là, nulle voix ne fit entendre un vœu, nul cœur n'exhalat un soupir dont je fusse

l'objet; que jettés par la violence loin des regards de nos concitoyens, nous ne fussions jamais présens ni à leur ame ni à leur conscience; voilà le tourment qu'il était au-dessus de mes forces de supporter, et c'est de ce poids énorme que vos écrits sont venus subitement alléger ma destinée. Vos écrits m'ont appris combien il était encore en France de cœurs justes et sensibles. Vos écrits ont réveillé autour de moi tout ce qu'il y avait dans l'exil, d'ames généreuses et patriotiques. Vos écrits ont fait briller le rayon d'espoir qui a ranimé mes forces, et je me suis écrié: « Oui, ma voix retentira encore une fois avant » de s'éteindre. Oui, je porterai des paroles de justice et » de paix entre les oppresseurs et les opprimés. Séparé, » par des circonstances fortuites, de la foule des mal-» heureux, j'y rentrerai pour sentir comme eux et » avec eux, pour n'avoir pas un intérêt distinct. » de leur intérêt, pour ne pas plaider une cause » étrangère en plaidant leur cause, pour dire nos malheurs, nos droits, nos sacrifices, nos conci-» toyens, notre patrie, pour me retrouver Français, » en un mot, lorsqu'il s'agit de travailler au salut » de la France. »

Au salut de la France!.... J'ai bien pesé ces mots avant de les profèrer. Ah! que la France remplisse l'espoir que vous aviez conçu, vertueux écrivains; qu'elle sache, comme vous l'aviez dit, d'une manière ou d'une autre, rallier sous le même étendard tous ceux à qui le ciel donna la même patrie; qu'elle sache que sans cela elle se charge d'un fardeau d'ignominie qui l'écrasera, elle partage

sa destinée entre le remords et le crime, elle se condamne à une suite de calamités dont les générations naissantes ne verront pas le terme.

Mais je suis devant mes juges, et peut-être me dira-t-on que je dois commencer par leur offrir des vérités plus modestes, qu'avant de délibérer comme citoyen, j'ai à me purger comme accusé. Il est bien difficile cependant, qu'entre deux carractères, dont l'un n'a pas encore cessé de m'appartenir, et dont l'autre eût toujours dû m'être étranger, ce soit jamais le citoyen qui s'efface. Au moins je leur demande, à ces juges, de tenir pour certain que je ne prétends décliner aucune des épreuves de l'adversité. Je me souviendrai, s'il le faut, que les plus grands, que les plus verfueux personnages de l'ancienne Rome, cités devant l'assemblée du peuple, regardaient comme un malheur grave, même d'être calomniés dans l'esprit de leurs concitoyens, et paraissaient sur la place publique avec une chevelure négligée, un front abattu, des habits de deuil, un cortège lugubre. Eh! comment moi, qui vais porter en ce moment le poids de tant d'accusations fausses, mais de tant d'infortunes réelles, refuserai-je de rendre, et à la dignité du VRAI PEUPLE FRANÇAIS, et à la douleur de la France, et sur-tout à ses dangers, l'hommage d'entrer avec la même componction, avec le même deuil, dans la cause la plus juste sans doute, mais la plus déchirante par son principe, mais la plus alarmante. par ses conséquences, qui ait jamais été agitée? Plus je sens toute la pureté de mon innoncence, toute l'inviolabilité de mes droits, et moins il m'en coûte

de me présenter en suppliant devant ma patrie, quand je viens la conjurer, pour elle encore plus que pour moi, de m'accorder une justice qu'elle ne peut me refuser saus se dévouer à des malheurs et bien plus terribles et bien plus longs que les miens.

## § État de la question.

Pruple français, une troisième constitution vous a été donnée, et sa durée d'éjà excédé celle d'une année : c'est plus qu'il ne vous était encore arrivé depuis le commencement de vos troubles.

Ses auteurs, d'après les affections qu'ils me connoissent et les préjugés qu'ils me supposent, croyent
vraisemblablement que je viens, armé de toutes pièces, briser les tables de votre nouvelle loi, et jeter
le gant à quiconque a concouru à la former, ou se
présentera pour la soutenir. Eh bien! ils se trompent C'est avec vos besoins et non avec nos desirs
que nous devons comparer votre constitution récente. Loin de vous soulever contre elle, je vous
féliciterai au contraire de l'avoir obtenue. Je professe
solemnellement ne pas connaître un seul degré, une
seule forme d'amélioration possible, dont elle ne
puisse être la base; et le premier mot que je dirai
d'elle, sera pour la défendre contre un genre d'attaques, selon moi souverainement injustes.

Séparez une institution politique de tems qui l'ont vu naître, et vous ne pouvez plus en porter un jugement ni sain, ni équitable. Le duel judiciaire, quand il a été aboli, ne devait plus paraître qu'une barbarie absurde: le premier législateur qui l'avoit

introduit avait fait un premier pas vers la raison et l'humanité, car c'était déjà beaucoup d'imposer un frein à la vengeance, de rallentir la fureur qu'on ne pouvait encore enchaîner, et de diminuer le nombre des victimes, lorsqu'il était impossible de les préserver toutes.

### 6 Constitution Française den 1795. 21 19

rough, rei e itt 1950 . To sadt merskind i i dier De même le moment viendra (et demandez au ciel de le hater) où vous pourrez examiner votre constitution de 1795, dans ses rapports avec les principes absolus, retrancher ce qui pêche, ajouter ce qui manque, persectionner ce qui existe. Aujourd'hui quiconque veut être juste , doit l'apprécier relativement; en observant bien dans quelles circonstances elle a recu le jour ; en la rapprochant de ce qu'elle a remplacé ou détruit; en n'oubliant pas sur-tout de lui tenirs compte des obstacles qu'elle a rencontrés, et parmi lesquels simelle a pu vaincre les uns ; ællean'a pu qu'éluder les autres. Pour moi, quand je fixe bien le point d'où sont partis ses fondateurs , et celui où déjà ils sont arrivés, je doute qu'il se soit jamais fait d'aussi grands pas, des pas aussi rapides dans la carrière de la vérité et du bien public, dans les routes de la vertu ou du repentir; de ce repentir qui, selon la belle expression de Rousseau, est peut-être plus loin du crime que l'innocence même.

Qu'était, en comparaison de la constitution de 1793, celle de 1791, cette production monstrueuse;

formée de parties si hétérogenes, qui ne renfermait pas un article qu'un autre ne contredît; ne présentait pas un hien, qu'elle ne rendît impossible; n'établissait pas une autorité, qu'elle ne rendît impuissante; mettait tout aux prises, au lieu de tout mettre d'accord; organisait l'anarchie et fondait la dissolution.

Qu'était, en comparaison de la constitution de 1795, celle de 1793, ce code impossible à qualifier avec les langues humaines; ce code qui, au nom de la société et des loix, livrait les hommes à tous les fléaux qu'ils ont précisément pour but d'éviter, quand ils se réunissent en société, et se soumettent à des loix.

Peut-on s'aveugler encore sur l'immense bienfait attaché à la simple division de votre corps législatif en deux conseils; après ces trois législatures formées d'une seule chambre, qui, enchérissant l'une sur l'autre dans leur succession désastreuse, avaient à l'envi tyrannisé, dévasté, ensanglanté et déshonoré la France pendant les six années précédentes?

Quelle force a déjà votre puissance exécutrice, si on la compare avec ce phantôme de roi, qu'on semblait n'avoir laissé en 1791, que pour qu'il y cût en France un crime de plus à commettre!

Quel frein cependant est déjà imposé à cette même puissance, si débordée, si impunie, quand elle résidait dans ces comités de mort, que le plus inconcevable contre-sens avait fait appeller des comités de salut.

Combien le nombre des gouvernans paraît déjà ré-

duit, lorsqu'on ne trouve plus que cinq Directeurs, après avoir eu tantôt dix, tantôt vingt, tantôt sept cent, tantôt douze cent rois, tout-à-la-fois législateurs, pontifes, généraux, administrateurs, magistrats, juges; tour-à-tour créateurs, rivaux, instrumens de quarante-quatre mille municipalités souveraines, ayant elles-mêmes pour régulatrices suprêmes autant de sociétés de Jacobins!

Combien d'entraves écartées du mouvement de la machine politique; que d'espérances données, que de moyens ouverts à tous les amis de la paix, de l'ordre et de la justice, par l'interdiction absolue (1) de ces sociétés populaires, de ces affiliations, de ces correspondances, qui, étendant d'un bout de la France à l'autre un conducteur aussi rapide que terrible, tenaient toujours la foudre suspendue sur toutes les têtes innocentes!

N'est-ce donc pas une première et solide base pour l'indépendance du pouvoir judiciaire que cette suppression entière de corporations séditieuses, jointes à la prohibition si formellement exprimée et si souvent reproduite, qui défend soit au directoire, soit au corps législatif, soit aux administrateurs, d'usurper les fonctions de juges (2)?

N'est-ce donc pas un premier et un grand hommage rendu à la propriété, que d'avoir déclaré que sur le maintien des propriétés repose tout l'ordre

<sup>(1)</sup> Art. 360, 361, 362.

<sup>(2)</sup> Art., 189, 202, 264.

social (1); d'avoir annoncé à tout citoyen que sont devoir est de les défendre (2), de n'avoir admis dans les assemblées électorales que celui qui seroit propriétaire ou usufruitier d'un bien fonds produisant un révenu déterminé (3)? De la constitution de 1793 à tous ces articles, il y avoit une espace immense; de la condition exigée pour être électeur, à la même condition imposée pour être électeur, il n'y a plus qu'un pas.

A côté de ces droits de l'homme, que la première assemblée avait si imprudemment jettés au hasard, je vois aujourd'hui les dévoirs, dont elle avoit resusé si scandaleusement de saire mention.

A côté de ce qui constitue et assure la liberté (4), je trouve ce qui la règle et en prévient l'abus, l'homme protégé tant qu'il reste innocent (5), averti quand il va devenir coupable, combattu aussi-tôt qu'il le devient, puni quand-il-l'a été (6).

Si les conséquences tirées de l'égalité sont trop absolues pour n'être pas contestées, au moins la définition même qui nous est donné de l'égalité, doit

<sup>(1)</sup> Art. 8 des devoirs du citoyen.

<sup>(2.)</sup> Art 9.

<sup>(3)</sup> Art. 35.

<sup>(4)</sup> Droits, art. 2. Constitut. tit. XIV.

<sup>(5)</sup> Devoirs, art. 9.

<sup>(6)</sup> Constitut. tit. XIV. notamment 363, 364, 365, 366, etc.

dissiper toutes les craintes, et peut défier toutes les censures (1).

La sûreté d'un seul homme est présentée comme le devoir de tous (2).

Enfin, je vois en tête de la constitution de 1795, un consécration faite de la loi à L'ETRE SUPREME. Je vois en tête des devoirs de l'homme, toute la morale réduite à deux maximes proclamées par l'évan-. gile des chrétiens (3). Je vois dans les dispositions génerales, qui terminent l'acte constitutionnel, la défense formelle de troubler un homme, quel qu'il soit, dans l'exercice du culte qu'il rend à DiEu. Je ne trouve nulle part qu'il soit désendu, soit au simple citoyen, soit à l'homme constitué en dignité, 'soit aux corps administratifs, aux conseils législatifs, au directoire, d'invoquer publiquement le Dieu de leurs pères, d'appeller sa faveur sur leurs travaux, de rendre des actions de grace à sa biensaisance, d'implorer son appui contre les ennemis injustes de la république; enfin, de consacrer la politique, et d'affermir la morale par la religion.

PEUPLE FRANÇAIS, dont l'équité fait toute mon espérance, vous daignez, j'espère, remarquer avec

<sup>(1)</sup> L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Art. 3. Droits.

<sup>(2)</sup> Droits, art. 9. Devoirs, art. 2, 9, etc.

<sup>(3)</sup> Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. --- Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. Art. 2. Devoirs.

quelle candeur je procède, et combien j'ai interdit à ma raison de se rendre dépendante de l'esprit de parti. D'un autre côté, il serait aussi peu digne de moi de feindre l'enthousiasme pour surprendre, votre faveur, que de réciter des calomnies pour enflammer votre mécontentement. Appréciateur impartial de votre nouvelle constitution, je suis loin d'en être l'aveugle garant. J'y trouve toujours le grand et terrible problème de la première magistrature de l'état ( et d'un état immense! ) rendue élective, temporaire, et partagée entre cinq volontés. Vos législateurs ont-ils fait une découverte ou poursuivi une chimère? Les inconvéniens de leur nouveau systême (car tout établissement humain a ses inconvéniens) seront-ils plus ou moins graves que ceux qu'ils ont prétendu éviter? Ce sont des questions qui, pour être éclaircies, ont besoin des lumières de l'expérience, et qui aujourd'hui sont absolument étrangères à la cause que je dois défendre.

Mais ce qui est clair dès ce moment, ce qu'ont jugé sans retour l'expérience des siècles, la raison infaillible, la justice souveraine; ce qui en un mot fait toute ma cause, c'est-à-dire, ce qui concentre dans un seul point toutes les iniquités morales et toutes les hérésies politiques que je viens vous dénoncer, c'est l'article relatif aux émigrés, opprobre de votre constitution, le jour où il y a été inséré, et bientôt sa perte, si vous ne vous hâtez de l'en arracher.

Cet article n'a été conçu ni dans les mêmes ames, ni dans les mêmes génies qui vous ont proposé le plan de votre établissement politique. Aurais-je pu louer un ouvrage dont une telle dispositiou eût été partie intégrante? Elle fait contraste au lieu de faire corps avec l'ensemble de cet ouvrage. C'est par surprise, c'est par violence, en profitant des circonstances malheureuses survenues pendant la discussion, en évoquant le phantôme de ce terrorisme à peine abattu, qu'on est parvenu à faire déclarer constitutionnelle une clause destructive de toute constitution. Le crime, escorté de la démence, frémissoit de voir la sagesse et la vertu se reproduire. Il s'est applaudi d'avoir, avec une seule phrase, déshonoré et perverti toutes leurs loix, d'avoir jeté une plante vénéneuse parmi leurs semences salutaires, d'avoir lancé, au sein de l'édifice qu'elles venaient d'élever. ce brandon fatal destiné à le réduire en cendre.

Républicains vertueux, permettez qu'ici je ne m'adresse plus à vous, qui sûrement avez pressenti, et peut-être avez déjà exprimé tout ce que je vais dire. Les criminels auteurs, les auteurs insensés de cette clause aussi désastreuse que déshonorante, voilà ceux que je dois interpeller désormais. Le langage qu'ils ont mérité ne peut se parler à d'autres qu'à eux. Vous êtes leurs victimes autant et plus que nous; car vous avez encore tout à perdre, et nous, il ne nous reste plus rien à sauver. C'est donc au nom de la république, plus encore qu'au nom de l'émigration française, que je les dénonce et vais les poursuivre. Qu'ils me contredisent s'ils l'osent, et qu'ils me réfutent s'ils le peuvent.

Et d'abord je dois rappeler l'acte qui constitue

leur crime, je dois répéter cet article qu'on croit à peine en le lisant, cette loi fondamentale et subversive de la république française, par laquelle Robberspierre se survit à lui-même dans la constitution qu'on a prétendu établir sur les ruines de sa tyrannie.

#### Texte de l'article.

marine flancur

ce La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné so leur patrie depuis le 19 Juillet 1789, ne sont pas compris so dans les exceptions portées aux loix rendues contré les se émigrés, et elle interdit au corps législatif de créer de sonuvelles exceptions sur ce point. — Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république se (Constitution de la république française, article 373, tit. XIV, dispositions générales.)

On a vudes peuples sortis victorieux d'attaques étrangères, ou échappes heureusement à des froubles civils, vouloir se reposer sur un corps de loix stables et salutaires, on les a vu chercher dans la paix et dans la justice le prix de leurs triomphes et la consécration de leurs droits; en imposer aux étrangers par leur générosité ou leur sagesse, et réunir tous leurs citoyens par le sacrifice réciproque des ressentimens les plus justes. Ainsi la république d'Athènes, est déchirée entre trois factions qui menacent de l'anéantir. Les Athéniens de la Montagne veulent une démocratie pure, ceux de la Plaine une pure aristocratie, et ceux de la Côte le mélange des deux. Au moment où la patrie va succomber sous leurs coups, le même

remords frappe subitement toutes les consciences; un mouvement commun entraîne involontairement toutes les ames. Les trois partis jettent leurs armes, abjurent leurs haines, se mêlent, s'embrassent, et vont demander des loix à Solon, en renonçant à les dicter et en promettant de leur obéir.

On a vu d'autres nations se croire obligées à des rigueurs particulières, en établissant la félicité générale. Mais la charte solemnelle faite pour fonder et pour garantir le bonheur de tout un peuple n'était point souillée par des idées de haine et de vengeance. Des actes isolés, fugitifs, énonçaient les rigueurs quiavaient paru imposées par la nécessité. Le pacte national, qui devait d'age en age annoncer aux races futures et l'inviolabilité de leurs droits, et la dignité de leur existence, et les bénédictions de leur gouvernement, ne contenait rien qui pût ternir l'éclat ou corrompre la douceur d'une telle destinée, rien qui pût altérer la confiance, allarmer la justice ou affliger l'humanité. Ainsi, lorsque l'Angleterre appella Guillaume III pour régner sur elle, ce bill des droits, qui devint le nouveau contrat entre la nationet son souverain, n'entretint les Anglais que de la gloire et du bonheur d'un peuple libre. Les forfaitures décernées contre ceux qui combattaient pour l'ancien-gouvernement, restèrent consignées dans des actes destinés à s'ensévelir avec les personnes qu'ils frappaient nominativement: Toutes purent se pourvoir légalement contre eux. Les forfaitures avaieut été prononcées l'année de la révolution, c'est-à-dire, en 1688; et en 1703 la porte était ouverte à toutes les réclamations. La garnison de Limerick, après avoir résisté jusqu'à la dernière extrèmité, avait vu son courage honoré par le vainqueur, et avait obtenu la capitulation la plus glorieuse, de celui qui était maître de la dévouer au plus cruel abus de la victoire. Il se prononçait encore des amnisties en 1746. Même après la tentative qui avait entraîné en Ecosse des désastres si sanglans, on fit grace aux dix neuf vingtièmes de ceux que la loi eût punis de mort, si on les lui eût livrés. Et que parlé-je de 1746? De génération en génération, de nos jours, tout-à-l'heure, la couronne a encore accordé des pardons, plus que des pardons, des restitutions, des indemnités aux familles qui avaient été victimes du fatal attainder.

Mais faire de la haine et de la fureur (je ne parle pas encore de l'iniquité) faire de la haine et de la fureur une des loix constitutionnelles d'un peuple; mais éterniser la discorde en appelant la paix, et les supplices en proclamant la bienfaisance; mais graver sur la même table les loix de Numa et les proscriptions de Sylla; appeler la présence de l'Etre-suprême pour le faire assister au carnage impie de ses créatures; prendre ainsi, dans un seul et même acte, le ciel pour témoin et l'enfer pour modèle, c'est enfanter un monstre, qui peut encore souiller pendant quelque tems la lumière du jour, mais qui doit bientôt la perdre lui-même, et qui, consumé par sa propre furie, ne peut pas tarder à expirer sur ses victimes.

Hélas! je veux exprimer fortement la vérité, et je l'affaiblis! Je veux slétrir, par des comparaisons, la tyrannie que je combats, et je l'honore! J'outrage

la mémoire de Sylla! Sylla, du milieu de ses proscriptions, se sût indigné de celles que prétend perpétuer la constitution française. Sylla massacra les soldats qui l'avaient combattu, les magistrats qui l'avaient proscrit, les rivaux de son pouvoir, les destructeurs de ses loix, les spoliateurs de ses biens, les meurtriers de ses amis; mais pour les fils des proscrits, il se borna à leur fermer l'entrée du sénat, et l'accès aux magistratures. Sylla, qu'on appellerait peut-être le plus grand des Romains, si, jusqu'à nos jours, il n'eût pas été le plus cruel des hommes; Sylla, tout Sylla qu'il était, eût frémi peut-être, mais certainement eût rougi de ses proscriptions lancées au hasard contre des prêtres, des vieillards, des femmes, des enfans au berceau, des générations non encore existantes, et cela sans desir de vengeance; car les victimes n'out jamais été qu'opprimées, et les oppresseurs n'ont jamais été que triomphans; sans lutte de pouvoir, car personne ne peut plus le disputer à ceux à qui le sort l'a livré; sans rivalité d'ambition ou d'avarice, car tout ce qui d'entre nous est échappé au glaive ou à la misère, n'aspire plus qu'à revoir les restes de sa famille, et à labourer une portion de son champ.

Mais calmons, s'il se peut, ou du moins modérons notre indignation. Nous devons analyser méthodiquement, sous le double rapport de la justice et de la politique ce qu'on a eu, Peuple Français, l'audace de vous imposer comme une loi, et l'absurdité de vous représenter comme une loi salutaire.

# §§. Examen de la question sous le rapport de la justice.

Que cet acte de démence et d'iniquité débute par une imposture et par un blasphême national; que la nation française ait déjà donné cent démentis formels à ceux qui ont osé proclamer cette déclaration comme émanée de la nation française; c'est une vérité que j'invoquerai quand il en sera tems. PEUPLE! j'entends déjà s'élever le murmure de vos consciences! Je vous promets de l'attester, mais je vous demande de le contenir dans cet instant. Ce qu'avant tout je veux obtenir de vous, c'est que vous jugiez cette déclaration en elle-même, abstraction faite, et du nombre, et de l'epèce de ses auteurs on de ses adhérents. Ce n'est là qu'un point secondaire dans ma discussion. Avant d'y arriver, j'ai a établir une vérité antécédente d'un bien autre intérêt, car il ne s'agit de rien moins que d'être conduits par elle à ce dernier résultat : « Que la nation française, réunie toute » entière, moins un seul individu, n'aurait pas le » droit de porter un tel décret contre cet unique » individu ». PEUPLE FRANÇAIS, ce serajt un hommage vulgaire de vous dire que vous n'avez pas fait cette loi : c'en est un plus rare d'oser soutenir devant vous que, quand même vous auriez voulu la faire vous ne l'auriez pas pu; de vous respecter assez pour venir, au milieu de vos triomphes, vous montrer dans la justice des bornes à votre toutepuissance.

Ici je m'adresse à tout ce que l'empire français remplace

renferme dans sa vaste enceinte. Vertueux soutiens, prophanateurs compables de la république, hommes incertains qui attendez encore pour épouser un parti, qu'il s'en présente un qui suive décidément les enseignes de la justice et de la paix, je vous adjure ou vous somme tous également de me suivre dans la discussion que je commence. Que les uns viennent y favoriser le vœu de leur cœur, que les autres y trouvent l'éclaircissement de leurs doutes, et fasse le ciel que la troisième espèce puisse encore y rencontrer le repentir efficace plutôt que les furies vengoresses!

### Délits imputés aux émigrés.

DES TRAITRES, qui sont sortis de leur patrie pour venir l'attaquer les armes à la main. — DES LACHES, qui ont abandonné leur patrie lorsqu'il fallait prendre les armes pour sa défense : voilà bien les deux titres, sous lesquels tous les français émigrés ont été classés par quiconque a voulu légitimer la spoliation de leurs biens et la proscription de leurs personnes. Dénonciations, loix, sentences, tout ce qui a créé, frappé ou jugé nos délits ne les a point définis autrement (1). Il n'y a point de doute sur cette première proposition.

<sup>(1)</sup> Voyez le préambule du décret général et définitif, rendu sur les émigrés le 28 M rs 1793, ainsi que les décrets partiels et les débats qu'ils ont occasionnés.

#### Classe évidemment innocente.

Avant de faire le partage des accusés, selon qu'on leur impute le premier ou le second de ces délits, je dois sans doute fixer d'abord l'attention sur les victimes, je ne dis pas qui n'ont commis, je dis qui n'ont pu commettre ni l'un ni l'autre.

### Les femmes.

Et d'abord me niera-t-on que toutes les femmes émigrées soient évidemment innocentes et de cette trahison et de cette lacheté? Mais dira-t-on qu'on peut accuser les femmes ou d'avoir porté ou de n'avoir pas porté les armes? Cependant, aucune loi n'a excepté les femmes de la proscription générale; au contraire, l'ancienne loi les y a nominativement comprises, et la nouvelle loi constitutionnelle les y laisse irrévocablement: donc la loi, dans sa propre hypothèse, confond l'innocence avec le crime; donc à ce titré seul elle serait injuste.

Mais ici l'innocence n'est pas seulement averée, elle est nécessaire. L'injustice ne peut pas même prétexter une erreur. La tyrannie ne peut pas même rêver un soupçon. Or, la loi qui frappe non-seulement sans délit constant, mais même sans accusation possible, ne porte-t-elle pas déjà en soi un degré d'iniquité, qui excite plus qu'une indignation commune?

Enfin, il est un troisième caractère de cette iniquité, auquel je me hâte d'arriver. Ici l'innocence

n'est pas seulement avérée, elle n'est pas seulement nécessaire; mais elle était confiée par la nature à la garde de ceux qui l'ont immolée. Les femmes, grand Dieu! les femmes coupables de lâcheté ou de trahison! Ah! c'est à elles qu'il appartient de porter ces accusations, au lieu de les subir ! La patrie est née de la famille, la nature a précédé la cité. Certes, le citoyen n'est pas encore aussi astraint à défendre le sol qu'il cultive, que l'homme à défendre le sein où il a recu la vie, le sein qui l'a rendu père. Le corps entier de la société est solidaire envers les mères de famille, envers les épouses, les sœurs, les amies qui'entretiennent, ou resserrent, ou embellissent le lien social. Le lâche, c'est celui qui les abandonne; le traître, celui qui les livre; le monstre, cequi qui, portant le couteau dans la gorge d'une vierge naissante, ou d'une matrone vénérable, également indéfendues, tranche sans pitié comme sans péril, la vie qu'il devait protéger au prix de la sienne. Terroristes impies, c'est là, n'en doutez pas, le signe d'horreur le plus effrayant, c'est là le signe de dégradation le plus avilissant qui vous ai dévoués à l'opprobre autant qu'à l'exécration. C'a été, si je puis m'exprimer ainsi, l'effacement le plus complet de tous les traits de l'espèce humaine. Le sauvage dans ses antres, le cannibale dans ses orgies, respectent les femmes. Un tribunal assassinant judiciairement un troupeau d'innocentes fugitives, qui ont voulu se soustraire à la prison, à la mort, au déshonneur, un tel'tribunal ne s'était pas encore rencontré dans l'histoire des hommes. Des listes de proscription remplies de noms des femmes ne s'étaient pas encore vues. Le sac d'une ville prise d'assaut est la seule image où se retrouvent les actes de votre législation. CITOYENS FRANÇAIS, à peine arrachés aux angoisses mortelles dont tant d'objets chéris ont été pour vous la cause, demandez-leur à ces tyrans, dont vous avez vaincu la trahison parce que vous étiez puissans, mais qui ont encore la lâcheté de nous persécuter parce que nous sommes sans pouvoir; demandez-leur lequel de ces sentimens, laquelle de ces propositions ils oseront démentir devant vous. Demandez-leur comment il se peut qu'une loi qui assassine les femmes, soit encore aujourd'hui partie intégrante de votre constitution.

### Les enfans.

Après les femmes viennent les enfans, dont la faiblesse, dont l'innocence à encore, s'il est possible, quelque chose de plus sacré que celle de leurs mères, car ils ne peuvent ni prévoir, ni craindre, ni implorer. Quelle a été et quelle est encore la destinée de ces infortunées créatures? — Il y a une exception en leur faveur, s'écrient nos tyrans. Oui, Peuple Français, et je vais vous la faire connaître; car dans le temps où se forgeaient ces loix, votre ame étant loin de pouvoir s'occuper de nos maux; elle avait à peine assez de toute sa force pour supporter le poids des vôtres. Oui, vos législateurs d'alors ont accordé à tous les enfans sortis de France un délai pour y rentrer. Mais savez-vous quel délai? Trois mois, quelles que fussent les distances. Et savez-

vous à partir de quel âge ? Quand il avait été question de rendre les pères et mères restés en France responsables de l'émigration de leurs enfans, on n'avait reconnu de bornes à l'autorité paternelle que celles de la vie du père (1). Lorsqu'il s'est agi de rendre ( les enfans personnellement responsables, alors on les a déclarés affranchis de l'autorité de leurs parens, on les a déclarés maîtres absolus de leurs résolutions. enfin on les a déclarés hommes faits A DIX ANS! à dix ans, Peuple Français, je parle la loi en main (2) : et comme cette loi a été conservée en entier après le 9 Thermidor, dans le décret qu'on a appelé je ne sais pourquoi, le décret de révision (3); comme aujourd'hui l'on a, en votre nom, interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions. il est incontestable qu'aujourd'hui un enfant, âgé de dix ans, trois mois et huit jours, qui auroit le malheur de perdre son père dans l'exil, et qu'un ami ou un serviteur fidèle rameneroit à sa mère en France, est condamné par votre loi constitutionnelle à avoir la tête tranchée!!!!

Mais l'enfant qui n'a encore ni dix, ni huit, ni quatre années, en attendant qu'il ait une volonté, et qu'on sache l'usage qu'il en aura fait, quelle est

<sup>(1)</sup> Voyez les décrets des 8 Avril, 19 Août, 12 Septementes des 1792, et les débats sur ces décrets.

<sup>(2)</sup> Décret du 28 Mars 1793.

<sup>(3)</sup> Décret de révision des loix sur les émigrés, 25. Brumaire.

C 3

la loi qui veille au maintien de ses droits, dont cependant une loi reconnaît l'intégrité ? Quel magistrat en France a ces mineurs sous sa tutelle? Quel curateur conserve et régit leurs propriétés? Quel défenseur en repousse la destruction, l'usurpation, l'agiotage, la rapine? L'enfant qu'une veuve, une sœur, une fille égarées par le désespoir, ont emporté à leur sein tout sanglant, et que l'on n'a pu encore entretenir, ni des calamités de sa patrie, ni du massacre de sa famille; l'enfant concu dans la douleur et dans l'exil, et qui s'y abreuve des larmes bien plus que du lait de sa malheureuse mère, déjà ils sont atteints de la loi meurtrière. Elle s'exécute contre eux, tandis qu'ils l'ignorent. Leur malheur sera sans ressource; leurs droits depuis long-temps ne seront plus, lorsqu'ils en entendront parler pour la première fois. Arrivés au moment de se connaître, ils recevront pour première notion, qu'au jour de leur naissance ils ont été marqués du glaive exterminateur, et que politiquement le forfait d'Hérode a été renouvelé contr'eux!

Pruple français, je veux épuiser ce tendre et terrible sujet. Au moins nos enfans non-émigrés auraient pu prétendre à être exceptés des peines de l'émigration: au moins leurs droits déjà ouverts pouvaient être respectés: au moins des vêtemens, un abri, des alimens devaient leur être conservés. Rien, rien ne leur a été laissé! Le décret menteur qui leur avait promis un quart de la dépouille de leurs pères, n'a jamais été exécuté. Enlevés d'abord à notre

amour et à notre pouvoir, consignés (1) dans les municipalités du 10 Août et du 2 Septembre; bientôt chassés de la maison paternelle, sans un lit, ni une chambre où se réfugier; arrachés même aux serviteurs fidèles, leurs seuls et derniers protecteurs; combien de ces malheureux enfans ont langui dans l'indigence, ont péri dans l'abandon, ont été jetés et ensevelis pêle-mêle dans les réceptacles de la misère et de la dissolution! Et je parle d'injustice! Ah! c'est d'impiété, c'est de sacrilège, que je dois accuser auprès de vous, Peuple Français, les hommes dégénérés, qui ont pu accumuler les plus monstrueux de tous les crimes sur les plus innocentes de toutes les créatures.

Jusqu'ici je puis défier les réponses et même les objections. Il ne tiendrait qu'à moi maintenant de produire, à la suite des femmes et des enfans, les infirmes, les vieillards, les prêtres, tous ceux que leurs souffrances, leur âge, leur caractère écartaient forcément d'un champ de bataille, puisque le délit consiste uniquement à avoir fait ou à n'avoir pas fait la guerre. Mais quoique je pusse établir à leur égard des vérités aussi constantes que celles qui ont précédé; cependant, je sens que je ne serais pas en droit de porter les mêmes défis. La mauvaise foi du moins aurait plus de ressources pour disputer. Il n'est pas impossible, après tout, qu'un prêtre soit armé par le fanatisme, ou un vieillard ranimé par la fureur:

<sup>(1)</sup> Décret de l'Assemblée Nationale, 15 Août 17922

un principe plus pur pouvait donc produire sur eux les mêmes effets ; il y a donc prétexte pour leur demander compte, ou de leur inaction, ou de leur activité. Or, dans ce premier chef de ma discussion, je veux éviter tout prétexte à un débat. Dans ce premier ordre des victimes que je défends, je ne veux admettre que celles qui n'ont JAMAIS pu être coupahles, celles qui ne peuvent Jamais être accusées des délits, vrais ou supposés, qu'on prétend punir par une proscription ineffacable. La cause des femmes et des enfans demande à être séparée de toute autre. Ah! si j'avais seulement la certitude d'arracher au malheur cette classe si nombreuse, si chérie, si digne de tous les respects et de tous les sacrifices, dut l'infortune qu'elle supporte aujourd'hui retomber sur nous toute entière, combien je croirais avoir gagné! O vous, qui tenez encore dans vos mains et son sort et le nôtre, si vous avez besoin d'être injustes et impitoyables; ne le soyez qu'envers nous seuls! Redevenez équitables, redevenez humains pour nos enfans et pour nos femmes, et nous pourrons encore vous pardonner pour nous, et vous bénir pour eux.

J'achèverai cependant l'examen que j'ai commence; car enfin, vos remords, votre intérêt, le peuple, le ciel, peuvent vous inspirer de n'être pas justes à demi.

Voilà donc une portion immense d'émigrés arrachés à vos proscriptions par vos propres suffrages, per la définition que vous-même avez donnée de nos délits. J'ai maintenant à passer en revue les émigrés que cette définition peut réellement atteindre, ceux qui ont pu réellement, ou trahir la France en l'attaquant, ou l'abandonner, en fuyant dans l'heure du combat.

Je commencerai par les seconds : la question qui les concerne est de beaucoup la plus simple; et je dois réserver pour la dernière, celle qui est la plus difficile comme la plus douloureuse.

## EMIGRÉS accusés d'avoir abandonné leur patrie.

Je cherche toujours à poser des vérités, que vousmême soyez dans l'impossibilité de me contester. Ainsi, vous ne me contesterez sûrement pas, que l'abandon est un acte volontaire; qu'il n'y a rien de commun entre abandonner volontairement sa patrie, et en être chassé par violence, ou, en d'autres termes, qu'abandonner et trahir sa patrie, n'est pas la même chose qu'être abandonné et trahi par elle.

# Chassés par la violence.

Maintenant j'examine ce que vous appellez les anciennes loix portées contre les émigrés. Parmi les exceptions qu'elles prononcent, j'en cherche une en faveur des Français que la violence a chassés de leur patrie; que leur patrie a trahis en les livrant sans défense aux complots des brigands et aux poignards des assassins; qui en fuyant loin d'elle, qui en brisant leurs chaînes, qui en s'échappant à travers leurs toîts embrâsés et leurs murs ensanglantés, ont

prévenu la mort d'un jour, d'une heure, quelquefois d'une seconde. Je ne trouve pas d'ancienne exception portée en faveur de ces infortunés; et par
la clause intercallée dans votre constitution du jour,
il est interdit au corps législatif de créer des exceptions nouvelles.... On ne peut faire un pas en
avant dans cette étrange législation, sans être saisi
d'une nouvelle horreur.

Et remarquez, PEUPLE FRANCAIS, combien est juste cette expression d'intercalée; combien les auteurs de votre nouvelle constitution sont évidemment innocens de l'article qui infecte et ruine leur ouvrage. Non-seulement le corps entier de cette constitution repousse de toute sa force l'excroissance qui la dénature, mais le titre spécial, dans lequel est insérée la clause funeste, l'investit, la presse de dix autres clauses, qui ne lui permettent pas de rester au milieu d'elles. Ah! que personne ne vienne me dire : « Ce qui est écrit est écrit; » la constitution est arrêtée, jurée; nous ne pouvons » plus y rien changer »; car voici ce que je lui répondrai : « Vous ne pouvez pas ne rien changer » au titre XIV de votre constitution; car les articles qu'il enferme y sont dans une contradiction m directe l'un avec l'autre. Ils ne peuvent y rester » ensemble, ils se combattent, ils se détruisent. » Point d'accommodement possible; vous n'obser-» verez les uns qu'en violant les autres; il faut » choisir, et toute la question désormais se réduit » à savoir si, forcés par la nécessité de faire ce » choix, vous aurez le courage de vous écrier pu» bliquement: C'est le respect de la religion et

» des mœurs, c'est le maintien des propriétés, la

» sauve garde de la liberté, c'est la protection des

n jours du citoyen qui seront effacés de notre code;

» c'est le blasphême et l'immoralité, c'est la ra-

» pine, la tyrannie et le meurtre que nous vou-

» lons y conserver ».

Je sens ce qu'exige de preuves une assertion de cette importance, et j'espère ne pas laisser lieu à une replique.

Persécuteurs homicides, c'est dans le titre des dispositions générales que vous êtes parvenus à faire introduire cet article, qui en effet généralise la confiscation, le bannissement, le dernier supplice, quoique de tous les actes de la puissance publique, il n'y en ait pas qui doivent être circonstauciés avec une particularité plus minutieuse. Mais parmi ces mêmes dispositions générales, en voici une que je transcris:

La maison de chaque citoyen est un asyle inviolable; pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer.

— Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres

des autorités constituées. — Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et

pour la personne ou l'objet expressément désignés

dans l'acte qui ordonne la visite ». (Art. 359.

Dispositions générales. Tit. XIV. Constit. de la

Républ. Franç.).

Au-dessus de cet article, j'en trouve un autre qui dit: « La constitution garantit l'inviolabilité de toutes » les propriétés ». ( Art. 358. Ibid).

Plus haut, je lis : « Nul ne peut être empêché

» d'exercer, en se conformant aux loix, le culte qu'il » a choisi ». ( Art. 353. Ibid ).

Je pourrais multiplier les citations à l'infini, mais les trois que j'ai choisies me suffisent.

Apparemment qu'en inscrivant ces trois articles dans votre code, vous n'avez pas prétendu nous les donner pour des découvertes que vous eussiez faites. La constitution de 1791 les avait exprimés avant vous, presque dans les mêmes termes, et ne pouvait pas les revendiquer plus que vous. Qui ne connaît ici la loi dont parle Cicéron, cette loi innée et non donnée, cette raison éternelle et souveraine, qui est l'instinct de la nature et l'essence de la vérité; qui distingue infailliblement le juste et l'injuste, le bien qu'elle ordonne et le mal qu'elle défend; qui ne serait pas moins la loi quand vous l'auriez oubliée ou contredite; qui ne l'est pas davantage, parce que vous l'avez reconnue et proclamée; qui ne tient rien de la volonté des peuples, ni des édits des rois, ni des arrêts des juges, et qui leur commande à tous; qui enfin n'est pas devenue la loi quand elle a été écrite, mais a été la loi dès qu'elle a existé, et a existé en même tems que la sagesse de Dieu et la conscience de l'homme, a existé pour être le premier lien de la société entre Dieu et l'homme (i)?

<sup>(1)</sup> Lex nata non lata... AEternum quiddam... Ratio profecta à rerum naturâ... Justorum injustorumque distinctio... Quæ non tum denique incipit lex esse cum scripta est, sed tum cum orta est, orta autem simul est cum mente divina... Lex vera atque princeps, apta ad jubendum et

Mais si votre hommage ne peut rien pour la sanction de ces loix qu'a fondées la Divinité même, il peut beaucoup pour l'appréciation de celles qui bien certainement vous appartiennent, et dont personne ne vous contestera l'invention. Maintenant suivezmoi.

Quoi! de votre aveu, la maison d'un citoyen est un asyle inviolable... Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer... Pendant le jour, aucune visite domiciliaire ne peut y avoir lieu qu'en vertu d'une loi, pour une personne et pour un objet expressément désignés dans l'acte qui ordonne la visite... Cet acte ne peut être que l'ordre d'une autorité constituée: - Et ces citoyens qui, voyant la France en proie au désordre et au crime, s'étaient renfermés dans leur asyle inviolable; ces citoyens qu'au fond de cet asyle, qu'au milieu de la nuit. sans loi, sans ordres, au hasard, on a été surprendre dans leur sommeil; qui, en ouvrant les yeux, ont vu leur lit environné de torches et des piques de Robespierre; qui, arrachés à leur asyle inviolable, ont été traînés daus des cachots pour les massacres qu'on devoit bientôt y commettre; qui, sauvés par un miracle incompréhensible, les uns pendant les apprêts, les autres du milieu des flots du carnage, ont été dans les pays étrangers pleurer solitairement sur

ad vetandum.... Ratio recta.... Prima hominis cum Deo societas.... Quod si populorum jussis, si principium decretis, si sententiis judicium jura constituerentur, jus esset latrocinari, jus adulterare, etc. -- Cicero de Legibus.

les malheurs de leur patrie, sans songer même à se venger de ses injustices... Ces citoyens aujourd'hui ceront punis de mort par votre constitution, s'ils veulent rentrer dans ce que votre constitution appelle leur asyle inviolable?

Quoi! de votre aveu, toutes les propriétés sont inviolables: - Et ces citoyens que le crime a chassés de votre pays, qui était le leur, et dépouillés de leurs biens, qui sont devenus les vôtres; ces citoyens que vous n'avez jamais condamnés, que vous n'avez pas même accusés, que dis-je? dont vous avez reconnu ef proclamé le malheur et l'innocence; que vous appellez des victimes; qu'on vous à entendu plaindre, que que vous avez prétendu venger...ces citoyens seront punis de mort par votre constitution, s'ils viennent, au nom de votre constitution, réclamer leur famille, leur patrie, l'air que le ciel leur avait accordé de respirer, et, après ces propriétés les plus chères à leurs cœurs, quelque chose de celles qui sont nécessaires à leurs besoins, un champ, un toît, une portion, un reste quelconque de toutes ces propriétés, dont votre constitution garantit l'inviolabilité?

#### Prétres.

Quoi! de votre aveu, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux loix, le culte qu'il a choisi: — Et ces infortunés, ces vénérables restes échappés à la boucherie des Carmes, à celle de l'Abbaye, à celle de Saint-Firmin, à la Tour de Caen, aux Noyades du Rhône; ces pasteurs religieux qui s'étaient bien plus que conformés, qui s'étaint immo-

lés aux loix; qui avaient renoncé à leur fortune temporelle, qui étaient privés de leurs offices publics, qui n'avaient gardé que leur foi et leur culte, et qui, traqués comme des bêtes fauves, semblent avoir été arrachés au massacre de leurs frères bien plus par des vues secrettes de la providence que par le soin qu'euxmêmes ont pris de leurs jours....ces pasteurs seront frappés de mort, s'ils viennent vous redemander au moins leurs biens patrimoniaux, au moins leur terre natale, et la liberté d'exercer le culte de leur choix dans les lieux où tant de martyrs l'ont scellé de leur sang?

## Déportés.

Leurs pareils ont été déportés, direz-yous. Mais je prétends bien plaider pour ceux-là comme pour les autres. Ils ont été déportés! donc ils ne sont pas coupables d'avoir abandonné leur patrie. Ils ont été déportés! Mais quand? par qui? comment? de quel droit? par quels législateurs, par quels juges? sous quel tyran? On a vu de nos jours un monarque jeter en une nuit quatre mille religieux, ses sujets, hors de leurs maisons, de leurs familles et de leur patrie, en disant qu'il conservait dans son cœur royal les motifs. d'une telle proscription; et vous n'avez pas manqué de porter ce crime à la charge du despotisme des rois. Mais du moins le monarque espagnol, en condamnant ce troupeau de victimes à errer sur le globe, en leur ravissant leurs biens comme leur patrie, avait assigné à chaque individu une pension alimentaire, payable par-tout où il trouverait à se reposer, et devant même croître avec l'âge et les infirmités. Mais vous, faux

républicains, qui oubliez que la vertu est l'ame des républiques (1), vous bannissez vos victimes, vous les dépouillez, vous les poursuivez dans leur exil et dans leur misère, et s'ils viennent redemander à la famille qui leur a donné le jour, au pays qui les à vu naître, à la communauté dont ils ont été si souvent les consolateurs et les nourriciers, de les consoler et de les nourrir à son tour; quand ils cherchent la vie; vous leur donnez la mort! Et c'est uniquement pour avoir exercé leur culte en se conforman aux loix, qu'ils sont ainsi traités par votre constitution! Et votre constitution décrète que nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux loix, le culte qu'il a choisi.

Victimes du 2 Septembre 1792.

Ne nous arrêtons pas dans ce torrent de vos contradictions; il nous en reste encore à parcourir. Cette semaine à jamais effrayante, cette semaine du 2 septembre, de laquelle datent ce déluge de crimes et ce système de loix, qui ont fait corps ensemble pour couvrir la France de désolation et d'opprobre, vous l'avez marquée solemnellement du sceau de la réprobation. Vous avez prononcé, comme les Romains, que ces jours seraient à jamais des jours funestes, dies auteurs et les instrumens d'une des plus excécrables conspirations qui ayent deshonoré l'espèce humaine (2).

<sup>(1)</sup> Montesquieu.

<sup>(2)</sup> Décret du 22 Juin 1795, en douze articles, ordon-Peu

Peu m'importe que vous ayez sauvé de grands coupables; s'ils se repentent, je les oublie; que vous n'ayez dévoné que des criminels obscures, leur supplice est exécuté, et il me suffit.

Vous n'avez épargné les premiers qu'en les soutenant innocens du 2 septembre : vous avez frappé les seconds en les déclarant coupables du 2 septembre ; c'en est assez. Mais quoi ! vous punissez le crime, et vous le perpétuez! Vous faites périr le voleur, et vous vous appropriez le fruit de ses vols! Vous exterminez l'assassin, et vous consommez l'assassinat! Vous livrez au même supplice celui qui a commis le pillage et celui qui demande la restitution; vous traînez sur le même échafaud celui qui a exécuté les massacres du 2 septembre, et celui qui a échappé aux massacres du 2 septembre! Quel est ce délire ? Par quel prodige inoui, par quel assemblage monstrueux se fait-il que, dans le même instant, dans le même acte, à l'égard des mêmes individus, le même homme soit tout-à-la-fois législateur et brigand, juge et complice, libérateur et tyran, vengeur et bourreau? Qu'avez-vous à répondre? Ai-je dit un mot qu'il soit possible de nier? Ai-je tiré une conséquence que vous ne soyez forcés de reconnaître? Et voilà ce que vous appelez des loix! des loix salutaires! le remède à l'anarchie et à l'infortune publique! Qui, vous ré-

mant à tous les Tribunaux Oriminels des départemens, de connaître immédiatement des meurtres commis dans toute l'étendue de la République depuis le premier Septembre 1792.

pond le sauveur de Rome, et le vainqueur de Catilina, de ces loix comme en font entr'eux les voleurs de grands chemins; de ces remèdes avec lesquels un ignorant ou un insensé donne la mort (1).

Voilà donc encoré une question résolue. Parmi les défenseurs de la clause meurtrière de votre constitution, je suis bien sûr d'avoir déjà détrompé ceux qui n'étaient qu'abusés : pour les autres, leur conscience avait prévenu mes jugemens, et c'est seulement quand je traiterai leur intérêt, que je puis prétendre à leur attention. Je suis bien sûr, dis-je, que ceux qui n'étaient qu'abusés n'ont plus un seul doute sur cette verité : « Que non-sculement les femmes, non-seu-» lement les enfans, mais encore tous les Français » qui ont été forcés par la violence d'abandonner » leur patrie, ne peuvent rester sur la liste des prosrits, et que tout acte qui défend de les excepter, » quelque nom qu'on lui donne, quelqu'autorité » qui l'ait produit, fût-il même, selon l'expression » de Cicéron, fut-il même consenti par tout le » peuple, est essentiellement nur aux yeux de la » justice. Il peut sans doute avoir un effet terrible, s il peut être un instrument de perte, devenir une

<sup>(1)</sup> Quid quod multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis, quæ non magis legis nomen attingunt, quam si latrones aliqua consessu suo sanxerint! Nam neque medicorum præcepta dici vere possent, si quæ inscii, imperitique pro salutaribus mortifera conscripseriut; neque in populo lex, cui modi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus acceperit. --- Cicer. de Leg.

- » peste publique, perniciose... pestifere....
- » mais il n'y a ni puissance, ni soumission, ni tyran-
- » nie, ni servitude, il n'y a rien, en un mot, qui
- » puisse faire qu'un tel acte soit jamais une 101....
- » Neque in Populo Lex, etiam si populus ac-
- D CEPERIT D.

Ceux qui ont abandonné la France volontairement.

Je passe aux émigrés qui peuvent paraître avoir abandonné volontairement la France ; c'est-à-dire , à ceux qui n'ont pas été contraints d'en sortir par une violence immédiate: car on ne délaisse pas volontairement le soleil de son enfance, le berceau et la tombe de ses pères, le sanctuaire de sa famille et de ses amis, l'aliment de sa vie, les plaisirs de son cœur, enfin tout ce qui fait le soutien, l'orgueil et le charme. de son existence, pour aller sous un ciel étranger. à travers des régions barbares ; chercher quelques coins de terres hospitalières, où l'on est poursuiv; par ses souvenirs, accablé de son isolement, au moins menacé par l'indigence, secouru quelquefois mais bien rarement honore; et cependant ce second besoin est aussi impérieux que le premier. Et quand on a dû à la faveur du ciel d'avoir une patrié telle que la France ; lorsqu'il n'appartient qu'au petit nombre d'hommes justes et généreux d'apprécier et nos douleurs et les sentimens qu'elles ne peuvent détruire; lorsque dans l'abyme de l'infortune nous rencontrons l'envie que nous avons excitée au faste de notre prospérité; lorsqu'on nous impute à crime

de ne pouvoir pas encore hair cette patrie, toute cruelle qu'elle s'est montrée envers nous, de ne pouvoir pas desirer sa perte après qu'elle nous a perdus; non, ce n'est pas volontairement qu'on a pu échanger de si douces et de si paisibles destinées contre un exil si amer et des combats si déchirans.

Mais enfin admettons que l'homme, qui voit la maison de son voisin dévorée par lès flammes. abandonne volontairement la sienne, devoit-il attendre, pour se dérober au feu, que l'embrasement, fît couler ses lambris, et l'engloutit sous leurs ruines? Pourquoi parler au figuré? La flamme de l'incendie n'a-t-elle donc pas couru d'un bout de la France à l'autre? Des provinces entières ne se sont-elles pas trouvées englouties à plusieurs reprises sous un ciel de feu et de sumée? Celui dont la maison était consumée, n'a-t-il pas du la chercher dans des pays où sa famille fut en sûreté et où les incendiaires ne fussent pas en honneur? Celui qui a vu les torches aux portes de la sienne, celui qui a été averti, qui a cru, qui a soupçonné seulement que son tour viendrait, n'at-il pas eu le droit de préserver sa vie, ne pouvant défendre ses foyers? Le seul supplice d'être témoin du crime, même sans en être l'objet suffirait pour faire abandonner le pays où il se commet impunément : comment prétendrait-on interdire l'émigration à l'homme que tous les crimes menacent, qu'aucune loi ne protège, qu'aucune autorité ne défend, et qu'on a mis hors d'état de se désendre lui-même? Un seul assassinat impuni, un

seul assassin triomphant, suffisent pour alarmer toute une cité; que devaient donc produire des monceaux de cadavres sans vengeance, et des légions de meurtriers sans frein? Ah! l'on a dù fuir de Paris le 3, et de Versailles le 11 Septembre 1792. On avoit dû fuir de l'un et de l'autre les cinq et six Octobre 1789. On a dû fuir d'Avignon le 17 Octobre 1791, de Nîmes le 17 Juin 1790, de Toulon le 7 Décembre 1789, etc. etc. Et dans quelle partie a-t-on pu rester avec sécurité ? Sur quoi pouvait-on se rassurer? A quelle distance pouvait-on se croire à l'abri? Collot-d'Herbois et Fréron siégeant à Paris, n'étaient pas si éloignés de Brest et de Dunkerque que de Lyon et de Toulon : dès qu'ils volaient avec la mort à l'une des extrémités, l'autre devait tressaillir au même instant. Oui, l'on a dû fuir de toute la France, quand Roberspierre a régné sur la France entière : or , le règne de son nom a été établi le 2 Septembre 1792, mais le règne de ses crimes est bien plus ancien.

## Pacte social dissous.

Le jour où Mirabeau, entendant dénoncer des assassinats au milieu de l'assemblée constituante, les appelait des contrariétés légères indignes de l'attention des représentans de la France, et faisait décider qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.... Le jour où cette assemblée, ces législateurs, ces représentans de la patrie, ces arbitres tout puissans et seuls puissans de notre destinée, inspirés par Ro-

berspierre, Mirabeau, Pétion, Buzot, refusaient aux instances de leurs collègues justes et humains, un décret qui remit les loix en vigueur et les tribunaux en action contre les meurtriers et les incendiaires (1); dès lors le pacte social était rompu, la communauté était dissoute, la patrie avait disparu: tous les sentimens que l'on gardait encore à sa mémoire, tous les sacrifices qu'on faisait encore à son ombre étaient volontaires, généreux; le phantôme qu'on lui avait substitué n'avait le droit d'en commander aucun.

Républicains, ne vous y trompez pas : c'est vousmême que je répète ici. Parmi ceux des vôtres, plus justes encore au fond de leurs cœurs qu'ils n'osent le paraître dans leurs écrits; parmi ceux des vôtres qui, faisant une part à l'injustice pour en assurer du moins une à l'équité, consentent à reconnaître des *Emigrés* proscrits jusqu'au 2 Septembre 1792, mais depuis cette époque ne voyent plus que des fugitifs qu'on doit rappeller; il en est

<sup>(1)</sup> Motion faite le 23 Juillet 1789, par M de Lally-Tolendal, soutenue par MM. Dupont-de-Nemours, Malouet, Mounier, de Clermont-Tonnerre, de Crillon, des Meuniers, de Viriéu, de Toulongeon, de Foucault, Mathieu de Montmorency, les évêques de Langres, de Chartres, de Dijon, MM. le Grand, Emmeri, du Richier, plusieurs Curés, et autres membres dont je suis saché de ne pouvoir me rappeler les noms.

un (1) qui vous a proposé un dilemme auquel vous ne répondrez jamais.

Ce dilemme, en voici la substance: « Ou le pouvernement a pu empêcher ces forfaits, ou il ne l'a pas pu. Dans le premier cas il a été homicide; dans le second impuissant: dans l'un ou l'autre j'ai le droit, ou de me défendre contre le gouvernement qui m'assassine, ou de me soustraire au gouvernement qui me laisse assassiner. Je puis tuer qui me tue, abandonner qui m'abandonne ». Républicains, essayez de répondre à ce dilemme, sur lequel je reviendrai encore. Essayez de prouver qu'il n'est pas applicable à ce qui a précédé le premier Septembre comme à ce qui l'a suivi, à la glacière d'Avignon comme aux boucheries de Paris, aux fusillades du Languedoc comme à la mitraille du Lyonnais.

Mais quoi! la patrié est-elle donc sans aucun droit et le citoyen sans aucun devoir? La mère commune, dans un pressant danger; ne peut-elle pas appeler à son secours tous ses enfans, retenir

<sup>(1)</sup> Voyez p. 11 et 12 des Réflexions sur les Fugitifs français depuis le 2 Septembre 1792, par T. MARCHENA, avec ce te épigraphe: Mihi nec beneficio nec injurid cogniti; imprimées à Paris, chez la veuve Gorsas, l'an 3 de la République. --- Voyez aussi l'ouvrage publié par M. Ræderer, le 21 Août 1795, intitulé: des Fugitifs et des Émigrés, ouvrage où la logique de l'auteur est aussi victorieuse toutes les fois qu'il veut défendre, qu'elle est faible lorsqu'il se eroit obligé d'attaquer.

dans son sein ceux qui voudraient s'en éloigner, y faire rentrer ceux qui en sont sortis, 'en rejetter après la victoire ceux qui l'auront abandonnée dans le combat? Etait-ce donc un crime que cette loi, par laquelle Solon condamnait à l'insamie et au banissement le citoyen coupable seulement de préférer son repos au salut public, qui, voyant l'état divisé entre plusieurs factions, ne prendrait aucun' parti?

Certes, je suis loin de nier les droits de la patrie et les devoirs du citoyen, moi qui me sens encore citoyen envers ceux pour lesquels je ne suis plus qu'un proscrit; moi qui attache encore des idées de patrie au sol, au ciel, aux noms, aux visages, à l'agrégation d'hommes appelés Français, vivant cependant, au moins à mon égard, dans l'anéantissement total et dans l'absence complette de tout droit, de toute loi, de toute bonne-foi, de toute charité, de tout ce qui constitue en un mot un état social et civil.

Mais les besoins, mais les illusions du cœur ne font rien contre les décrets de la justice, et les axiomes de la vérité. Je dois vous répéter que pour qu'on puisse commander au nom de la patric, il faut qu'il en existe une, et je vous ai démontré que rigoureusement la patrie n'était plus qu'un vain nom; que rigoureusement il n'existait plus ni corps politique, ni société en France, lorsque tant de familles malheureuses étaient contraintes de l'abandonner, et par cela seul qu'elles y étaient contraintes. Interrogez un de vos apôtres, ou plutôt un de vos dieux, ce Jean-Jacques auquel vous avez décerné

l'apothéose, et vous le trouverez plus sévère que moi. Il lui en fallait bien moins pour décider que la patrie était non pas seulement un vain nom, mais un mot ridicule et odieux (1).

<sup>(1)</sup> Voyez le discours sur l'économie politique. Après avoir établi pour principe fondamental, qu'entre une patrie et des citoyens, le premier devoir est imposé à la patrie; et que, ne pouvant commander l'amour, il faut qu'elle l'inspire : après avoir dit qu'elle ne serait pas même encore digne d'être simée, là où elle n'accorderait à ses citoyens que ce qu'elle ne peut refuscr à un étranger, Rousseau ajoute : « Ce serait bien pis s'ils n'y jouissaient pas même » de la sûreté civile, et que leurs biens, leur vie ou leur » liberté fussent à la discrétion des hommes puissans, sans n qu'il leur fût possible ou permis d'oser réclamer les loixe » Alors, soumis aux devoirs de l'état civil, sans jouir même » des droits de l'état de nature, et sans pouvoir employer w leur force pour se désendre, ils seraient par conséquent » dans la pire condition où se puissent trouver des hommes » libres, et le mot de patrie ne pourrait avoir pour eux » qu'un sens RIDICULE ou odieux... La sûreté particulière » est tellement liée avec la confedération publique, que, sans » les égards que l'on doit à la faiblesse humaine, cette » convention serait dissoute par le droit, s'il périssait dans 2) l'État un seul citoyen qu'on eût pu secourir, si l'on en » retenait à tort un seul en prison, et s'il se perdait un ma seul procès avec une injustice évidente : car les conven-» tions fondamentales étant enfreintes, on ne voit plus quel » droit ni quel intérêt pourrait maintenir le peuple dans » l'union sociale, à moins qu'il n'y fût retenu par la seule D FORCE QUI FAIT LA DISSOLUTION DE L'ETAT CIVIL, etc. Au lieu d'un seul meurtre toleré, la glacière d'Avignon

Maintenant je vais plus loin, et je vous demande ici toute votre attention. La France n'eût-elle pas été le théâtre des désordres et des crimes qui m'ont fourni tout - à - l'heure de si tristes, mais de si puissans argumens, eût-il été possible de reconnoître l'organisation réglée d'un corps politique dans les élémens confus et hostiles, dans les masses destructives ou inertes entassées au, hasard par les constituans de 1791, au moins il y avait eu révolution, au moins l'ancien pacte social avait fait place à uu nouveau. Or, l'abolition de l'un et l'établissement de l'autre, en changeant toutes les conditions de la société, avaient rendu la liberté à tous ses membres. Tous et chacun individuellement étaient maîtres de rester dans la communauté ou de s'en retirer; maîtres, quelque parti qu'ils prissent à l'égard de la seconde association, de disposer des propriétés qui leur appartenaient à la fin de la première. On avait voulu, coûte qui coûte, nous reporter à l'époque chérie du Contrat Social de ce même JEAN-JACQUES, à l'acte primitif par lequel un peuple est un peuple, à l'élection que fait ce peuple d'un gouvernement.

répétée dans vingt parties de la France : ---- Au lieu d'un seul emprisonnement illégal, les Eastilles du Jacobinisme couvrant tout le sol de la France : au lieu d'un seul jugement inique, les tribunaux révolutionnaires pillant, égorgeant ou menaçant tout ce qui était en France : et les conventions fondamentales n'auraient pas été enfreintes! Et l'état civil, l'union sociale n'aurait pas été dissoute en France!

Eh bien! ce même JEAN-JACQUES déclare que, si l'élection n'est pas unanime, il n'y a pas obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand. Il déclare que cent qui veulent n'ont pas le droit de voter pour dix qui ne veulent point. Il déclare que la loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention, qui suppose au moins une fois l'unanimtié (1). D'où il résulte que tout Français qui n'a pas voulu la constitution de 1791, a eu incontestablement le droit, non pas de déclarer la guerre au nouveau corps politique, car alors il se constituait ennemi et se soumettait à la conquête s'il était vaincu, mais il a eu le droit de ne pas entrer dans la nouvelle association, et alors il se constituait étranger, pouvait rester neûtre dans toutes les guerres de la France, pouvait fixer son domicile où bon lui semblait, et néanmoins conservait sur toutes ses possessions en France le droit inviolable de propriété, qui lui assurait la justice, et auquel la nouvelle constitution elle-inême admettait formellement les étrangers de tous les pays (2).

<sup>(1)</sup> Chap. 5 du Contral Social.

<sup>(2)</sup> a leurs parens établis ou non en France, succemodent à leurs parens étrangers ou Français. 4-- Ils peumovent contracter, acquérir et recevoir des biens situés mor France, et en disposer, de même que tout citoyen Français par tous les moyens autorisés par les loix. ---movent leurs biens, leur industric, leur culte,

Sans doute', PEUPLE FRANÇAIS, il importe peu pour la vérité de ce principe, qu'il ait été nié ou avoué par nos ennemis. C'est de lui-même qu'il tire toute sa force, et c'est par lui-même qu'il est hors de toute atteinte. On peut le violer, mais non le combattre; le rendre inutile, mais non le faire paroître douteux. Cependant, c'est toujours beaucoup pour nous de montrer nos persécuteurs dans une contradiction constante, non-seulement avec la justice, mais avec eux-mêmes. Eh bien! vous rappelez-vous par qui ce principe a été unanimement reconnu? Par la seconde assemblée nationale, dite législative. Vous rappelez-vous par quel organe il a été solemnellement professé au milieu de cette assemblée? Par l'organe de Vergniaud. Vous rappelez-vous après quels évènemens? Après que cette assemblée avait rendu, et que ce Vergniaud avait dicté le premier arrêt de proscription contre les émigrés, ce décret du séquestre général, dont nous parlerons bientôt en détail. Vous rappelez-vous enfin à quelle époque ? Huit jours après le 10 août 1792, lorsque ni le sentiment, ni l'hypocrisie de la modération n'étaient plus, lorsque la puissance ou la force n'avaient plus ni règles, ni bornes, que celle de la volonté ou du caprice. C'est dans cet Océan de licence, dans ce débordement de pouvoir, dans cette première exaltation du triomphe le plus immense peut-être que les passions aient jamais

<sup>»</sup> sont également protégés par la loi ». Constitution Française de 1791, tit. IV.

remporté sur la terre; c'est alors que la liberté de l'émigration, alors que le droit d'adopter une nouvelle patrie, en restant possessionné dans l'ancienne, paroissent des principes si évidens qu'on ne croit pas pouvoir les nier, qu'on ne croit pas pouvoir dire que la simple émigration est punissable, qu'on se croit obligé de dire qu'elle ne l'est pas. C'est alors qu'au sein de l'assemblée législative, victorieuse, souveraine, toute-puissante, purgée du modérantisme, enivrée et encore altérée d'excès, on proclame cependant qu'elle a bien pu séquestrer les biens des émigrés armés contre leur pays, mais non pas ceux des émigrés qui n'ont fait qu'abandonner leur pays. Ne m'en croyez pas; écoutez Vergniaud.

« Si vous avez séquestré les biens des émigrés, » ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné leur pays. 
» S'ils n'eussent en d'autre intention que d'adopter 
» une autre patrie, vous les auriez fait jouir, comme 
» les autres étrangers possessionnés en France, de 
» la protection de vos loix. Mais ils ont émigré pour 
» former des complots, pour susciter des ennemis à 
» là patrie qu'ils fuyaient lorsqu'elle étoit en danger. 
» Ils se sont armés pour déchirer son sein. Dès» lors, on n'a pu invoquer à leur égard la loi que 
» pour les punir ».... (Discours de Vergniaud à 
l'assemblée législative, séance du soir, jeudi 18 
août 1992. Moniteur du samedi 25.)

Avais-je rien dit de trop? Que ce soit erreur ou malice de la part de Vergniaud, de n'avoir admis, même à l'époque où il parloit, qu'une seule espèce d'émigrés, de les avoir présentés tous comme for-

mant des complots contre leur patrie et armés pour déchirer son sein , peu importe , car Vergniaud était encore moins maître de changer le fait que de contester le droit. Ce qui importe, c'est Vergniaud proclamant les sentimens de l'assemblée législative, où pas une voix ne le désavoue; c'est Vergniaud expliquant la loi du séquestre, dont il a été l'auteur. et posant en principe que ce séquestre n'a pu fiapper que des émigrés armés contre leur patrie, tandis que ceux qui n'ont fait qu'abandonner leur pays, même avec l'intention d'adopter une autre patrie, ont du rester des étrangers possessionnés en France. et jouir sous la protection des loix. Le droit est reconnu ; il ne s'agit plus, pour les émigrés de cette. dernière classe, que d'établir le fait qu'ils lui appartiennent. Or, cette preuve est aisée à acquérir pour beaucoup de ceux qui étaient sortis quand Vergniaud parloit, et elle est toute acquise pour l'émigration entière qu'ont forcée, quinze jours après la déclaration de Vergniaud, les crimes des Sep-1 79, Cp. 1 tembriseurs.

RÉPUBLICAINS, vous trouvez, je crois, tous ces argumens assez concluans. Ich bien! voulez-vous que je les abandonne? Voulez-vous que, marchant d'hypothèse en hypothèse, j'arrive à supposer avec vous: — qu'il ne s'est pas commis en France une seule injustice depuis le 4 mai 1789; — qu'il ne s'y est pas exercé une seule violence ni proféré une seule menace; — que tous les Français qui ont abandonné leur territoire l'ont abandonné volontairement et gratuitement; — que la patrie n'était pas détruite

et conservait tous ses droits sur eux; — que, pour l'acte primitif qui a fait exister le nouveau peuple, pour l'élection du nouveau gouvernement, le petit-nombre a dû se soumettre au choix du grand; que cent qui voulaient ont eu droit de voter, pour dix qui ne voulaient pas, et que la pluralité de suffrages a été équivalente à l'unanimité; — qu'ainsi la nouvelle assaciation a pu regarder comme ses sujets tous les sujets de l'ancienne, a pu leur ordonner de rentrer dans son sein et sur son territoire, a pu enfin insliger à leur désobéissance, à leur simple abandon, la peine de la confiscation, de l'exil, de la proscription et de la mort? — Etes-vous contens?

Eh bien! alors répondez à l'article que je vais vous citer, de votre nouvelle constitution.

Aucune toi, ni criminelle, ni civile, NE PEUT avoir d'effet rétroactif. (Constit. de la République française, art. XIV de la déclaration des Droits).

La constitution de 1791 avait dit en plus de mots: Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. («Constit. Franç., art. VIII de la Déclaration des Droits).

Je n'ai pas besoin de vous répéter que ces deux dispositions, qui expriment identiquement la même chose, quoiqu'en des termes différens, sont encore de celles qui ne créaient pas une nouvelle loi, mais qui rendoient hommage à une loi préexistante et indestructible, émanée de la nature et de la raison éternelle. Je dois même cette justice aux rédacteurs de l'un et de l'autre article, qu'ils ont voulu manifester

clairement, par leur rédaction, qu'ils reconnaissaient la loi et ne la faisaient pas/ Ils n'ont pas dit : Aucune loi N'AURA d'effet rétroactif. . . . Nul ( NE SERA " puni qu'en vertu d'une loi antérieure ; ils ont dit : Aucune loi NE PEUT AVOIR d'effet rétroactif.... Nul NE PEUT ETRE pani qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement. Ils ont averti tous les législateurs présens et futurs qu'il leur était IMPOSSIBLE de prétendre élever une de leurs loix passagères et mobiles contre cette loi éternelle et immuable; qu'aucune puissance morale ne pouvait la violer, et que si une puissance physique venait à l'enfreindre, l'infracteur n'était plus autre chose que le brigand dont parle Rousseau, qui demande la bourse au coin d'un bois, et dont le pistolet est aussi une puissance (1).

Loix sur les émigrés , toutes rétroactives.

Maintenant, dites-moi si c'est autre chose que la puissance du pistolet qui a ordonné et qui perpétue la proscription des Français fugitifs. Dites-moi si ce n'est pas par des loix rétroactives, qu'en un moment ils se sont trouvés d'abord séquestrés, bientôt après bannis, dépouillés à perpétuité, eux, leurs femmes, leurs enfans, leurs petits-neveux, et dévoués à la mort, s'ils posent le pied sur leur terre natale. Montrez-moi une loi établie et promulguée antérieure-

<sup>(1)</sup> Contrat Social, liv. 1. chap. 3, du droit du plus fort.

ment, qui ait annoncé aux Français fugitifs que telle était l'horrible réunion de supplices dont ils seraient punis, s'ils persistoient à ne pas rentrer dans leur pays.

Epoques principales de la législation sur les émigrés.

Sans me plonger dans le gouffre où, avec tant de victimes, ont été englouties tant de propriétés, et sans vouloir en retirer, un à un, les décrets sanglans que vous avez appelés loix relatives à l'émigration, je me contenterai de noter les trois époques principales auxquelles les différentes législatures ont prétendu fixer le sort de ceux qu'elles ont appelés les émigrés français.

Première époque, Septembre 1791, Assemblée constituante.

La première remonte aux derniers jours de l'assemblée dite constituante. Elle était arrivée à la fin
de ses travaux. Le titre premier de la constitution
garantissait la liberté à tout homme d'aller, de
rester, de partir. Cette liberté était rangée dans la
classe des droits naturels et civils; et après leur
énumération, un article formel ajoutoit: Le pouvoir
législatif NE POURRA faire AUCUNES loix qui portent
atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits
naturels et civils consignés dans le présent titre, et
garantis par la constitution. D'après un texte aussi
positif, il n'était plus possible que quelques restrictions, décrétées antérieurement à l'égard des émigrans,

subsistassent encore. L'assemblée, avant de se sépater, rend, le 14 septembre 1791, un décret ainsi conçu: L'assemblée nationale décrète qu'il ne sera plus exigé aucune permission ou passe-port, dont l'usage avait été momentanément établi. Le décret relatif aux émigrés est révoqué; et, conformément à la constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen français, de voyager librement dans tout le royaume, et d'en SORTIR A VOLONTÉ. Il faut avouer que quiconque est sorti de France après avoir lu cette loi et la constitution qu'elle cite, a dû croire qu'il pouvait aller avec sécurité jusqu'au bout de l'univers, et n'a pas dû s'attendre à se trouver, un matin, confisqué, proscrit, ou coupable de mort, pour avoir usé d'un droit naturel et civil, laissé à sa volonté, garanti par la constitution, et à l'exercice duquel le pouvoir législatif NE POUVAIT, PAR AUCUNES LOIX, porter atteinte, ni mettre obstacle.

Seconde époque, Février et Mars 1792, Assemblée législative.

La seconde époque date du cinquième mois de l'assemblée dite législative; non qu'elle eût attendu aussi long-tems pour ouvrir sa carrière de proscription; mais un reste d'exercice laissé à la prérogative royale, un reste d'énergie conservé par l'opinion publique, avaient brisé, dans la main des nouveaux législateurs, l'épée meurtrière que suivant leur propre langage (1) ils

<sup>(1)</sup> Paroles d'Isnard.

avaient tiré hors du fourreau, dès le huitième jour de leur existence (1). Cette assemblée, dont les meneurs se sont vantés d'avoir eu le parjure dans le cœur au même instant où ils avaient le serment sur les lèvres (2), n'a rien de plus pressé en effet que d'entreprendre de renverser la constitution qu'elle a juré de maintenir, de faire des loix qu'elle ne peut pas faire, et d'anéantir celles qu'elle ne peut pas altérer. L'assemblee constituante avait décrété la liberté des cultes (3); elle avait déclaré les pensions des prêtres dépouillés faisant partie de la dette nationale, dont les fonds ne pourtoient jamais être, sous aucun prétexte, ni refusés, ni suspendus (4); elle avait statué que les administrateurs ne pouvaient rien entreprendre sur l'ordre judiciaire (5), que les citoyens ne pouvaient être distraits des juges que la loi leur assignait, etc. (6). L'assemblée législative viole et enchaîne le culte, outrage et déchire les consciences, supprime le traitement des prêtres pensionnés, les places entre les horreurs

<sup>(1)</sup> Décret rendu contre les émigrans le 9 Novembre 1791, rejetté par le roi, le 12, et dont la discussion avait commencée le 14 Octobre.

<sup>(2)</sup> On verra par la suite les déclarations de Chabot et de Cambon, des 9 Septembre et 10 Novembre 1792.

<sup>(3)</sup> Constitution de 1791, tit. I.

<sup>(4)</sup> Ibid. tit. V. art. II.

<sup>(5)</sup> Ibid. tit. III. chap. IV. sect. II. art. III.

<sup>(6)</sup> Ibid. chap. V. art. IV.

de la faim et les remords de l'apostasie, crée pour eux des sermens impies, des délits inconnus, des persécutions spéciales, des notes d'infamie, des détentions, des bannissemens qui leur seront infligés par le jugement arbitraire des directoires (1). - L'assemblée constituante avait dit : il ne sera plus exigé aucun passseport (2), et l'assemblée législative en exige pour tous les sexes, pour tous les âges, pour toutes les distances; elle exige un signalement, un genre de description, un sceau de servitude et de dégradation qui semble marquer l'homme comme un vil bétail (3) - L'assemblée constituante avait dit : il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen Français de voyager librement dans le royaume (4); et l'assemblée législative établit pour tout voyageur dans le royaume autant de prisons qu'il y a de municipalités, (5) et sur les routes autant d'inquisiteurs et de Sbires qu'il y a de gens-d'armes nationaux. de gardes nationales et de troupes de ligne (6). - Enfin , l'assemblée constituante avait joint au droit de voyager librement dans le royaume le

<sup>(1)</sup> Décret contre les prêtres catholiques, terminé le 29 Novembre 1791.

<sup>(2)</sup> Décret du 14 Septembre 1791.

<sup>(3)</sup> Décret sur les passe-ports, premier Février 1792.

<sup>(4)</sup> Décret du 14 Septembre 1791..

<sup>(5)</sup> Art. X. du décret sur les passe-ports.

<sup>(6)</sup> Art. VIII. Ibid.

droit d'en sortir à volonté, et d'une autre part elle avait déclaré illicite tout autre pétition que des pétitions individuelles (1). L'assemblée législative reçoit à sa barre, admet à ses séances des députés qui viennent, au nom de Sociétés jacobines, demander collectivement que l'exercice d'un droit naturel, garanti par la constitution, soit puni par la mort et par la confiscation (2). - Et elle rend un décret conforme à la pétition des jacobins en corps! Et lorsqu'elle a vu son ouvrage frappé de nullité par le veto royal, elle épie le moment de créer une nouvelle loi, qui, moins cruelle en apparence que la première, parce que le mot de mort ne s'y trouve pas littéralement écrit, est peut-être encore plus injuste et non moins affreuse, en frappant sur-le-champ du séquestre général de tous ses biens tout Français sorti du Royaume sous la double sauve-garde des loix générales et particulières.

Avec un reste de cette conscience qui fait respecter la justice, ou de cette pudeur qui empêche de la fouler aux pieds à la face du ciel et de la terre, on ent fait ou paru faire une loi pour l'avenir; on eût créé du moins le délit avant la peine; on eût signifié une injonction, en annonçant comment serait puni quicon-

<sup>(1)</sup> Constitut. 1791, tit. I.

<sup>(2) «</sup> La patrie est en danger... IL FAUT le déclarer, » condamner à mort les déserteurs, et confisquer leurs biens ». Extrait de la pétition présentée à l'Assemblée legislative, le 22 Octobre 1791, par une députation de la Société fraternelle des amis de la constitution, à qui on accorde les honneurs de la séance. E 3

que n'obéirait pas; et en vérité, dans la disposition actuelle des esprits, ceux qui étaient si altérés de coupables à frapper et de fortunes à envahir, pouvaient encore s'en promettre un assez bon nombre. Mais on ne veut plus laisser échapper une seule occasion de rapine. On serait fâché de paraître conserver un seul sentiment de moralité, ou de daigner s'asservir à une eule forme légale. En une séance (1), on propose, on délibère, on passe un décret toujours appellé loi. loi rétroactive, qui sait plus que ne peut la divinité, qui change le passé, transforme en délit l'action la plus légitime; envahit toutes les propriétés des absens. établit tantôt dans leur maison, tantôt dans le sein de leur famille tremblante, des étrangers, des ennemis, des spoliateurs sous le nom de gardiens, brise leurs scellés, livre leurs secrets, ravit leurs titres, viole en un mot jusqu'au dernier sanctuaire de leurs droits, de leurs pensées et de leurs affections.

Et pour qu'aucun caractère de dépravation ou de délire ne manque à ce renversement complet de toute morale et de toute raison, le comité de législation chargé de l'opérer, non-seulement ne demande pas la révocation du dernier décret de l'assemblée constituante, non-seulement ne demande pas la suspension de la garantie prononcée par la constitution à l'égard d'un droit naturel et civil, non-seulement n'accuse pas de nullité ce décret et cette garantie, mais au contraire reconnaît solemnellement, indéfi-

<sup>(1) 9</sup> Février 1792.

niment le principe sur lequel ont porté ces deux actes. Le comité déclare, par l'organe de son rapporteur, que l'homme est libre... qu'il est citoyen de l'univers... qu'il y choisit sa pat ie ... que si son choix est mauvais, il peut changer ... que comme elle peut le repousser, il a droit de la répudier... Enfin le comité déclare que « L'ÉMIGRATION PROPREMENT DITE N'EXISTE PAS POUR LA FRANCE (1) ».

Mais si l'émigration n'existe pas, comment donc existe-t-il des Emigrés? Si l'émigration n'existe pas, comment dans ce qui n'existe pas existe-t-il un crime? Comment ce qui n'est pas est-il quelque chose, et quelque chose qui mérite les derniers supplices, même sans loi préalable qui les lui inflige?

Il n'y a point d'émigration, poursuit le rapporteur du comité; mais des rebelles sont absens (2).

A qui rebelles? A la loi ? qui leur a permis de sortir à volonté. A la constitution ? qui a prononcé que le poavoir législatif lui-même ne pouvait pas porter atteinte à ce droit naturel et civil de tout Français. A vous ? qui parlez aujourd'hui pour la première fois à ces absens, qui ne leur avez encore ni fait aucune injonction au nom de la loi, ni promis aucune sûreté s'ils obéissent, ni annoncé aucune peine s'ils sont réfractaires! A vous ? qui, le 9 Fé-

<sup>(1)</sup> Voyez le discours du Rapporteur du comité, 9 Février 1792, Journal des Débats, n°. 133, page 116.

<sup>(2)</sup> Discours du rapporteur. Ibid.

viier, leur faites un crime d'être sortis, et qui, le 1 Février, venez encore de nous répéter à tous que nous avions le droit de sortir, avez enjoint à vos magistrats de nous le permettre, à tous vos fonctionnaires de nous prêter aide et assistance (1).

Mais la patrie est en danger (2)!... Eh bien! avertissez tous les citoyens. Apprenez-leur qu'en huit jours l'état de la France a tellement empiré, que pour la sauver, il faut suspendre jusqu'à l'empire des loix, et jusqu'à l'exercice des droits naturels.

Mais la propriété a besoin de bras pour être maintenue intacte (3)!... Eh bien! rappellez les bras absens, et sur tout laissez les propriétés intactes; car si vous les violez, si vous les usurpez, ce n'est plus avec vous, c'est contre vous qu'il va falloir les défendre.

Mais on ne s'absente que pour rentrer armé dans son pays, pour en combattre les habitans, pour en abreuver le sol du sang de ses concitoyens (4)....

<sup>(1)</sup> Voyez l'article V de la loi sur les passe-ports, 1 Février 1792. Apparemment que la trahison s'était réservé d'y placer un article parmi tous ceux que la violence y avait jettés. Apparemment qu'ils avaient fait dès-lors la combinaison de rendre le séjeur de la France odieux par leurs vexations, la sortie de France facile par leurs passe-ports, et de transformer ensuite en délit la fuite qu'ils auraient mécessitée par les unes et autorisée par les autres.

<sup>(2)</sup> Discours du Rapporteur du comité, 9 Février 1792: Journal des Débats et Décrets, nº. 133, page 116.

<sup>(3)</sup> Discours du Rapporteur : Journal des Débats.

<sup>(4)</sup> Ibid.

Eh bien! si un crime se prépare, préparez la peine. Mais ce crime - là même, vous ne pouvez pas le punir avant qu'il ait été commis. Tant qu'il ne l'est pas, vous devez tout employer pour le prévenir. Vous devez annoncer à ceux qui le méditent quelles en seront les conséquences. Vous devez sur-tout ne pas l'imputer à ceux qui n'y ont pas songez un instant. Plus il vous paraît énorme, ce crime, plus vous le le jugez dangereux, et plus vous devez vous empresser de faire un appel à tous les Français absens, plus vous devez désirer de vous rallier des défenseurs, et craindre de calomnier des innocens. « Citoyens, de-» viez-vous dire, citoyens français, qui vous trou-» vez maintenant éloignés de votre pays, vous avez » usé d'une liberté que la nature vous a donnée et » que nos loix vous ont garantie. Mais votre pays » vient de prononcer que cette liberté devait être » suspendue pendant quelque temps. Votre pays est » menacée; vos propriétés le sont; nous voulons que » l'un reste indépendant et que les autres restent in-» tactes; pour cela nous avons besoin de vos bras. » Revenez parmi nous. Soyez prêts à entrer dans » nos rangs. Une loi nouvelle vous l'ordonne, une » loi qui doit durer autant que le danger, une loi qui » récompensera votre zèle en vous assurant le main-» tient de vos droits, ou qui punira votre désobéis-» sance en vous en déclarant déchu. Cette loi a fixé » un terme à votre retour; elle à varié ce terme » en raison des divers degrés d'éloignement où vous » pourrez vous trouver lorsqu'elle sera promulguée, » elle vous a donné les moyens de constater le lieu

» d'où vous partirez pour nous rejoindre. Tout a été
» prévu, tout est juste, vous êtes avertis de tout:
», ce sera vous désormais qui fixerez votre sort ».

Oh! si une telle proclamation eût été publiée, la question auroit bien changée de face, et peut-être eussiez-vous détourné encore plus de désastres publics que de calamités particulières.

Mais ce n'est pas là ce qu'on veut. On jouit intérieurement de cette émigracion, contre laquelle on déclame en public avec tant de véhémence. On y trouve tout à-la-fois et un prétexte pour déclarer la guerre étrangère qu'on a résolue, et un prétexte pour envahir les fortunes domestiques qu'on a convoitées. On a besoin de victimes et non de défenseurs; on craint la présence et non l'absence des propriétaires; on repousse la rentrée de ceux dont on punit la sortie. Il n'avait pas fallu une matinée pour décréter le séquestre général, on delibère pendant deux mois sur les moyens de l'exécuter, c'est-a-dire, de l'aggraver. En vain plusieurs membres de l'assemblée avaient demandé une distinction entre les absens susceptibles d'être accusés, et ceux qui ne l'étaient pas (1); le comité par l'organe de son rapporteur, avait mis en principe qu'il ne s'agissait pas d'examiner si tous étaient coupables, mais si tous étaient absens (2). En vain Brissot, Brissot lui-même, ne voulant pas que tant d'odieux vînt s'attacher à sa loi chérie, avait cru devoir

<sup>(1)</sup> Séance du 9 Février : MM. Blanchon et Goujon.

<sup>(3)</sup> Même seance : Mercure Polit.

dès le premier jour, réclamer en faveur des femmes et des enfans (1). En vain M. de Vaublanc, plus accoutumé à la justice, avait cru pouvoir du moins obtenir que le délit d'un individu ne s'étendît pas sur toute la famille; que les pères ne fussent pas responsables de l'émigration de leurs enfans, ni les enfans de celle de leurs pères (2). Les tribunes populacières et jacobines s'étalent emparées de cette délibération, comme de tant d'autres. Les représentans de la nation française étaient devenus, comme des histrions, sujets aux huées des spectateurs (3). La voix de M. de Vaublanc avait été étouffée dans les. murmures. Les tribunes avaient crié à bas Brissot (4)! en voyant Brissot avoir ou feindre un mouvement d'humanité (5). L'impulsion une fois donnée n'acquiert, de jour en jour, que plus de rapidité. Plus la discussion se prolonge, plus la loi s'étend, et plus elles se ressentent du génie qui inspire l'une et de

<sup>(1)</sup> Même séance : Journal des Débats.

<sup>(2)</sup> Séance du 9 Février.

<sup>(3)</sup> Expression de M. de Vaublanc, même séance, Journal des Débats, page 119.

<sup>(4)</sup> Voyez le Journal des Débats, Février 1792, p. 119.

<sup>(5)</sup> Dans la discussion sur les passe-ports, elles avaient crié aux Législateurs qui avaient proposé quelques adou-cissemens au décret vexatoire: à bas les Mâtins. Voyez le Mescure Politique du 11 Février 1792, page 126.

la force qui dicte l'autre. Quelques voix consciencieuses qui s'élèvent encore, quelques patrons de la justice et de l'infortune (I) qui ont encore le courage de se montrer, ne font qu'irriter la haine sans tempérer la cupidité des oppresseurs. Le moment vient où; jusqu'au comité cruel qui rédige la loi, paraît trop doux aux tribunes féroces qui la décrètent. C'est alors qu'un des plus serviles et des plus incendiaires démagogues qu'ait enfantés la révolution, ce Vergniaud que j'ai cité tout-à-l'heure, produit de nouveaux articles qui sont préférés à ceux du comité, parce qu'ils les surpassent en barbarie (1). Finalement, soutes les propriétés sont saisies, tous les propriétaires sont confondus. Le citoyen qui n'est jamais sorti de France, est enveloppé dans la destinée des absens. On punit les pères pour les enfans et les enfans pour les pères. On veut qu'une femme devienne la dénonciatrice de son mari; on ne lui promet une provision alimentaire, pour elle et pour ses enfans, qu'à condition qu'elle déclarera et livrera toutes les propriétés de leur père exilé (3). Pour tout résumer en un seul mot, sorti alors de la plume énergique d'un de vos historiens, le nouveau coup de main est consommée : ce n'est pas une loi que l'assemblée législative a rendue, c'est

<sup>(1)</sup> MM. Goujon; Bigot; Gentil, Becquet, Broussounet, Robecourt, Girardin, séances des 5, 8 et 21 Mars.

<sup>(2)</sup> Vergniaud; séance du 12 Mars.

<sup>(3)</sup> Article XIII du décret.

une batterie de canons qu'elle a déchargée sur ses ennemis (1).

Oui, je le répète: cette loi du 23 Mars 1792 est plus injuste; oui, elle est plus cruelle; oui, tout en ne parlant que de séquestre, elle porte dans son intention et dans ses conséquences une confiscation, une mort plus certaines et plus universelles que celles qui étaient articulées dans le décret non-sanctionné du 9 Novembre précédent.

Du moins, par le texte de ce premier décret, tout Français absent, qui n'avait été ni fonctionnaire public lors de sa sortie, ni inscrit dans un rassemblement chez l'étranger, était épargné, et restait libre dans le choix de son séjour. Du moins les femmes et les enfans ne pouvaient alors encourir ni délit, ni peine. Du moins les accusés ne pouvaient être jugés que par une haute-cour nationale; le corps législatif ne pouvaient être qu'accusateur, et les accusations ne pouvaient être qu'individuelles. Du moins la confiscation n'avait lieu qu'à l'égard des condamnés par contumace, ne s'exerçait que sur leurs revenus, pour le temps de leur vie, et sans préjudice des droits des femmes et des enfans (2):

Mais ici tout est enveloppé dans la proscription,

<sup>(1)</sup> Ce mot est de M. Mallet-du-Pan. C'est un de ces traits dignes de Tacite, qu'on rencontre si souvent dans tous ses ouvrages sur la révolution Française.

<sup>(2)</sup> Voyez le décret du 9 Novembre 1791, où se trouvent toutes ces dispositions.

sans distiction d'âge, de sexe, de qualité, de motif, de séjour, de conduite. Ici les mêmes hommes, se faisant tout à-la-fois législateurs, juges, témoins, exécuteurs, osent, dans la même minute, faire la loi, créer le délit, prononcer l'arrêt, exécuter la peine sur des innoceus, sur des absens, sur des milliers d'hommes ignorés en détail et condamnés en masse. Ici tant de degrés franchis en trois mois dans la carrière du crime, tant d'audace à violer ces mêmes principes, auxquels tout-à-l'heure il n'y en avait pas un qui ne se crut obligé de rendre hommage (1), ne permettent plus un jour de sécurité. Ici la loi est atroce dans ses menaces et insultante dans ses promesses: elle est rétroactive dans son application, elle est éternelle dans ses supplices.

Sans doute, et je n'ai pas envie de le dissimuler, une condescendance dérisoire promet une diminution de peine aux émigrés qui rentreront dans le cours d'un mois. Mais sans parler de l'insuffisance d'un tel délai pour des hommes qui, sur la foi des loix et des sermens les plus solemnels, ont poussé leurs voyages jusqu'aux confins de l'Europe, et plusieurs jusqu'au centre de l'Amérique; sans observer que quiconque a fui des dangers personnels, obligé de choisir entre sa vie et ses biens, obéira au premier vœu de la nature; quelle est la seule grâce accordée aux émigrés qui rentreront avant le terme prescrit?

<sup>(1)</sup> Voyez toute la discussion sur le décret du 9 Novembre 1791.

C'est qu'ils seront admis à être les gardiens de leurs propres biens pour le compte des autres, à demeurer les conservateurs de l'hypothèque nationale dont ils resteront indéfiniment grévés, ne pouvant rien vendre ni engager; attreints dès aujourd'hui à payer les frais d'administration qu'il plaira aux directoires de département de leur porter en compte; assujettis immediatement à une double contribution foncière et mobiliaire; soumis par la suite à fournir une indemnité telle qu'il plaira au corps législatif de la régler, et à laquelle tous leurs biens, tant le fonds que les reveuus restent affectés, non pas même du jour où la loi est faite, mais à compter du premier Février ; et ces articles (1) se décrétaient le 23 Mars! et toutes les dispositions qui ont pu être faites dans cet intervalle selon les loix existantes, se trouvent sout-à-coup annullées en vertu d'une loi qui n'existe pas! et telle est la jouissance que l'on promet aux absens qui rentreront avant l'échéance du mois où se rend le décret! voilà ce qu'on appelle une loi conservatrice et des propriétés intactes! voilà comme on invite les propriétaires et les citoyens absents à venir prêter le secours de leurs bras pour défendre leurs possessions qu'on livre au pillage, et leur patrie au nom de laquelle on les dépouille!

Ce n'est pas tout : cette reconnaissante patrie, cette bienfaisante loi annoncent à ceux qui viendront leur

<sup>(1)</sup> Articles 19, 20 et 21, séance du Vendredi 23 Mars. Journal des Débats, nº. 178.

prêter secours et soumission la récompense ou la faveur d'être dégradés pendant deux ans des droits de citoyen, incapables de remplir aucune fonction publique.

Ce n'est pas tout encore; et pour rendre cette invitation plus pressante, voilà que sur ce sol, qu'il s'agit de défendre, on déchaîne de nouveau les bandes de brigands et des meurtriers. Le bonnet rouge est arboré. Les hommes à piques vont les faire consacrer dans l'assemblée législative; ils y font le serment ( reçu avec transport!) de purger la terre des, amis du roi (1)! On pille et on assassine à Monlery; on pille et on assassine à Noyon; on pille et on assassine à Etampes; on pille et on massacre à Dunkerque; on pille, on massacre, on incendie, on ravage dans le Poitou, dans la Provence, dans le Dauphiné, dans le Languedoc. On obtient du corps législatif, sinon de venger, au moins d'honorer une victime entre mille, parce que c'est un Maire. Mais à la face des députés d'Avignon ( PEUPLE écoutez , écoutez races futures!) à la face des députés d'Avignon, qui viennent en larmes demander justice et sûreté, LE CORPS LÉGISLATIF acquitte solemnellement Jourdan et ses complices Jourdan le coupe tête, Jourdan le monstre DE LA GLACIÈRE!!! Législateurs, s'étaient écriés les députés de cette ville à jamais infortunée, nous sommés à vos pieds..... Ecoutez Jourdan qui menace du fond de sa prison, et qui ne menaça jamais en vain. . . . Croyez-vous que les Avignonais

<sup>(1)</sup> Séance du 11 Février 1792.

puissent jouir d'aucune sécurité, lorsqu'ils verront au milieu d'eux les assassins de leurs pères, de leurs frères, de leurs enfans (1)?.... C'est à ce cri que les législateurs répondent en rendant la liberté à Journan et à ses satellites, qu'ils nomment leurs amis (2)! en éteignant toutes les procédures commencées contre eux! en appliquant aux forsaits de la glacière, commis le 16 et le 17 octobre, l'ammistie prononcée le 14 Septembre précédent par l'as semblée constituante (3)! Ainsi, d'un côté une loi pénale reçoit un effet rétroactif contre des innocens, de l'autre il se trouve une amnistie établie d'avance

<sup>(1)</sup> Séance du 19 Mars 1792, Journal des Débats et Décrets, n°. 173, pag. 250. On observera que je cite de préférence ce Journal, composé successivement par Biauzat Louvet et Huguet. --- Au moins je ne serai pas accusé de puiser dans ce qu'on appelle des sources infectées d'aristocratie.

<sup>(2)</sup> A la séance du 26 Octobre 1791, dix jours après que Jourdan, Tournal, Mainvielle, etc., avaient coupé haché, entassé dans sa glacière, hommes, femmes, en fans, versant ensuite de la chanx vive sur ce monceau da victimes, dont quelques-unes respiraient encore, et murant sur elles l'entrée de cet infernal caveau, un ambassadeur de ces monstres, s'intitulant député d'Avignon ei du comta Venaissin, avait dit à la barre de l'assemblée lé islative ils ont combattu pour la liberté, ils ont imité les Français : leur récompense est la calomnie. Le président leur avait répondu; « Vos commettans sont nos amis », et on leur avait offert les honneurs de la séance.

<sup>(3)</sup> Journal des Débats, pag. 251---255.

pour tous les coupables à venir. Ainsi une loi du 19 Mars encourage à égorger tous les citoyens d'Avignon restés dans leur ville, et une loi du 23 condamne à un séquestre, c'est-à-dire, à une confiscation universelle, tous les citoyens d'Avignon absens de leur ville. Oh! qu'il faut être coupable en effet, pour fuir d'un pays ainsi gouverné, pour refuser sa confiance à des administrateurs si purs, sa soumission à des législateurs si équitables, son allégeance à des maîtres si humains! Oh! comme il est juste de punir. jusqu'aux femmes, qui ont calomnié par leurs craintes pusillanimes une autorité si tutélaire, qui ont mieux aimé abandonner leur pays qu'abandonner leur sort et celui de leurs ensans aux protecteurs de Jourdan et de Tournal, aux libérateurs des vingt-huit coupetêtes d'Avignon, et des quarante Galériens de Châteauvieux!

Eh bien! même en ayant sous les yeux cette horrible perspective, sur la seule et misérable restriction apportée à cette loi monstrueuse de séquestre, un grand nombre d'émigrés est rentré en France avant le terme prescrit: tant il est naturel à l'homme de tout tenter, de tout braver, avant de se soumettre à l'affreuse nécessité de renoncer à sa patrie! Tant il est vrai que si l'équité, la bonne foi, l'humanité se fussent montrées, même à cette époque, toutes tardives qu'elles eussent été, elles auraient pu encore, par la réunion de presque tous les Français, préserver la France des calamités qui la dévoraient!

Nous verrons bientôt ce qu'on a fait de ceux qui rentrèrent alors. C'en est assez sur la seconde épo-

que qui a été principalement marquante dans la destinée des émigrés, et sur la première loi rétroactive qui a commencé leur proscription.

Troisième époque; Septembre et Octobre 1792 : Convention nationale.

Il étoit juste que la troisième époque appartint à la troisième assemblée qui, sous le nom de convention nationale, a acquis une si effrayante célébrité. Le 10 Août avait été suivi du 2 Septembre. Le crime avait rompu toutes les faibles digues qui lui opposaient encore un reste de frein : il inondait la France. Une seule séance de la nouvelle convention, ou plutôt un demi-quart d'heure de cette séance avait sussi pour faire disparaître le nom de monarchie, et proclamer celui de république : mais dans le fait, il n'y avait ni république, ni monarchie; il y avait un pays sans loix, une population sans société, un assemblage de victimes, d'esclaves, de meurtriers, que trois tyrans entre mille autres, Robespierre, Danton, Marat, se disputaient l'honneur d'asservir, de corrompre et de déchirer. C'est du milieu d'un tel triumvirat, c'est après l'enchaînement des massacres de Paris, de Versailles, de Rheims, de Lyon, de Cambray, d'Angers, etc., etc. c'est lorsque ces scènes de carnage font fuir de toutes les parties de la France quiconque peut dérober sa tête à tant de glaives suspendus, c'est alors que le 30 Septembre il se propose, et que le 23 Octobre il se décrète une seconde loi rétroactive, laquelle, dans la carrière du brigandage et de la férocité, laisse encore bien loin der-

rière elle le décret du 25 Mars, dont elle ne fait cependant que consommer l'ouvrage. Tous les Français absens, quelque soit l'époque de leur sortie, ceux qui ont échappé au 2 Septembre 1792 comme ceux qui ont fui le 14 Juillet 1789, ceux qui sont les martyrs de la liberté comme ceux qu'on appelle ses ennemis, l'homme qui a conjuré la guerre comme celui qui l'a appellé, tous en un mot apprennent subitement qu'un arrêt collectif vient de les proscrire en masse; qu'ils n'auront plus jamais ni propriétés, ni famille, ni patrie; que leurs biens sont confisqués sans retour; qu'en écrivant à leurs parens ou à leurs amis, ils les enverront à l'échafaud, et qu'eux-mêmes seront punis de mort s'ils posent le pied sur le sol qui les a vus naître, sur celui qui doit les nourrir, sur celui qui leur appartient.

Républicains, je vous le demande encore; quelle loi antérieurement établie et promulguée avait amoncelé tant de supplices contre la simple action de sortir de France (1)?

<sup>(1)</sup> Le décret même du 23 mars n'avait pas interdit. l'émigration à l'avenir, il avait seulement annoncé à ceux qui ne rentreraient pas dans le mois, que leurs biens reseraient sous le séquestre qui enfin, légalement parlant, n'est pas la confiscation; et que, pendant dix ans, ils seraient privés de droits de citoyen actif, ce qui est le contraire du bannissement à perpétuité. On ne voulait que des loix rétroactives. Avertir, c'eût été manquer son coup: surprendre et frapper, voilà ce dont il s'agissait.

### Peine illégale.

AUTRE illégalité. La peine de la confiscation avait été abolie par l'assemblée constituante (1). Ainsi le délit, que punissait la convention, était une action licite, et la punition qu'elle infligeait était une barbarie proscrite là même où il y eût eu un délit réel.

## Jugement sans procès.

Je pourrais encore élever une nouvelle question, invoquer un autre principe tout aussi sacré que ceux qui précèdent, et non moins solemnellement reconnu. Je vous citerais encore le texte uniforme des deux

<sup>(1)</sup> je n'ai pas dit que l'assemblée constituante n'eût fait aucrn bien ; j'ai dit qu'elle n'en avait fait aucun, qu'elle meine n'ent rendu impossible. C'était sans doute un grand bien. entre plusieurs autres, que d'avoir aboli cette peine absurde, qu'on exerce sur l'héritage d'un homme qui ne vit plus; cette peine inique et barbare, qui châtie un fils innocent pour l'action d'un père criminel; cette peine immorale et pernicieuse, qui fait plus de coupables qu'elle n'en punit; qui dans les monarchies souille et corromp l'autorité, dans les républiques, ensanglante et extermine la liberté. Ma belle maison d'Albe fait mon crime, disait un Romain, étonné de voir son nom sur des tables de proscription. Ce serait un bien aimable criminel de lèzemajesté, disait un monarque Anglais, qui en allant prendre possession de sa couronne, traversoit les vastes domaines d'un de ses premiers sujets, et en recevait l'hospitalité la plus magnifique. Voilà ce qu'est la confiscation.

constitutions de 1791 et 1795. Nul ne PEUT être jugé. qu'après avoir été entendu ou légalement appellé. Je vous demanderais ensuite lequel des Français fugitifs a été entendu, lequel a été légalement appellé, lequel. même a été jugé, et je vous prierais de me dire de quel nom il faut désigner la puissance qui juge sans vouloir entendre, ou qui punit sans daigner juger. Mais l'injustice, mais l'impossibilité de comprendre parmi les proscrits tous les Français fugitifs? qui n'ont pas porté les armes, deviennent tellement démontrées; tout ce qu'on connaît de principes, de devoirs, de loix, de vertus se réunit tellement à l'appui de cette cause, que prétendre tout dire serait en vérité. la compromettre plus que la servir. Je ne presserai plus qu'un seul argument; avant de le présenter, il. est nécessaire que j'achève de parcourir les faits de cette troisième époque , dont il s'en faut bien que j'aie fini l'examen.

# Suite de la troisième époque.

J'ar dit que le vingt-trois Octobre 1792, avait appris subitement à tous les Français absents de leur pays, qu'ils en étaient bannis à perpétuité: je me suis trompé. La même marche a été suivie pour consommer notre proscription, qui avait été tenue pour la commencer. Pour le séquestre ou l'invasion de nos biens, nous avons vu que, le 9 Février, une première loi avait, selon le langage du jour, décrété le principe, et que, le 25 Mars, une loi plus étendue avait réglé tous les détails de l'exécution. Pour le baunisement et l'assassinat de nos personnes, on commence de

même par décréter LE PRINCIPE le 23 Octobre, et l'on remet à délibérer sur les moyens d'exécuter cette prompte et laconique résolution d'une nouvelle et interminable Saint Barthelemi.

Cependant le principe, qui bannissait et assassinait les émigrés, n'avait pas même défini ce que c'était qu'un émigré. Jusqu'à nos jours, personne n'avait entendu autre chose par le mot d'émigration, que l'action d'un homme qui renonce à son pays pour aller en chercher un autre et transporter dans celui-ci son domicile, sa famille, son industrie, ses moyens.

Mais le Français éloigné momentanément de sa patrie, qui ne soupire qu'après elle, qui lui a laissé en partant tous les objets de son affection et tous ses moyens d'existence; le Français, que des occupations habituelles, une affaire imprévue, des intérêts légitimes, des terreurs justes, mêmes sacrées, ont conduit à faire un voyage forcé, à chercher un asyle; le Français qui est sorti de France, non-seulement avec l'autorité de la loi, mais avec l'autorisation des magistrate; tous ceux-là ne peuvent croire que la funeste qualification les regarde. Ils accourent en foule; ils viennent dire que jamais ils n'ont songé à émigrer, que jamais ils n'ont voulu et ne voudront d'autre patrie que la France, qu'ils ne demandent qu'un gouvernement régulier, des soix protectrices et qu'ils se soumettent d'avance. Même dans la multitude des fugitifs qui, sous l'invisible bouclier de la Providence, s'étaient échappés à travers les coutelas du 2 Septembre, il s'en. trouve qui'aiment mieux s'exposer à une mort prompte

dans leur pays, que se condamner aux lentes tortures d'une misère désespérée au milieu des étrangers : à peine sortis de France, ils y sont déjà rentrés, et parmi tous les dangers auxquels ils se résignent, ils n'admettent pas celui qu'un voyage d'un mois puisse jamais être appellé du nom d'émigration!

Ils se trompent; les JACOBINS sont aux frontières pour les recevoir. Ces Jacobins qui, pris individuellement, forment la plus petite des minorités, si on la compare avec la population numérique de France. mais qui était la seule fédération organisée d'un bout à l'autre de l'empire, présentent toujours dans un seul membre l'idée effrayante dans la masse entière, et l'idée menaçante de la masse mobile ; ces Jacobins , qui par là compriment en tous lieux l'immense majorité du peuple, et forcent une moitié de leurs victimes à tourmenter l'autre; ces Jacobins, pour toute réponse aux Français non-émigrés qui viennent réclamer leur famille et leur pays, les entassent dans des donjons, les précipitent dans des souterrains, où nourris à-peine, glacés, perclus, outragés, ils languissent pendant cinq semaines, attendant ce qu'il plaira à. ROBESPIERRE d'ordonner d'eux.

Eh bien! Qu'ordonneront Robespierre et ceux qu'il a daigné associer à l'empire?

Ils ont déjà publié que la moitié de ce qui rentre en France sort de l'armée licenciée (1) des Princes, et vient de faire la guerre à la République. Mais les

<sup>(1) 16</sup> Octobre 1792.

femmes, mais les enfans, n'ont pas fait la guerre; et quant aux hommes, on a un moyen bien sûr de discerner le voyageur d'avec le guerrier, la victime d'avec l'ennemi; car la Convention possède le livre d'ordre de l'armée des émigrés; elle vient de le faire imprimer (1). Quoi de plus aisé d'ailleurs, que de se procurer l'entière vérité sur le compte de chaque individu qui se présente?

Oh! qu'on se gardera bien de vouloir démêler dans la foule ceux qu'on y accuse d'avoir porté les armes! Malgré toutes les déclarations hypocrites, malgré toutes les craintes et toutes les fureurs jouées, ce n'est pas à ceux-là qu'on en veut le plus. Qu'importe à Robespierre et à ses clubs des gardes-du-corps, des gendarmes, des lieutenans d'infanterie, des piquets d'Irlandais ou d'Allemands. Ce n'est pas cinq mille soldats, C'est cent mille propriétaires qu'il veut détruire, et pour cela il faut tout confondre, tout jusqu'au sexe et à l'âge. Robespierre n'a pas encore formé tous ses tribunaux révolutionnaires; on vient encore de lui reprocher le carnage du 2 Septembre; il ne se croit pas encore assez fort pour en commander un autre qui serait encore plus général; il s'impose donc quelques sacrifices, il se résigne à un délai : mais le délai ne sera pas long.

Ordre aux Français rentrés de devenir Emigrés, 26 Novembre 1792.

Il sort un décret qui, sans distinction ni d'épo-

<sup>(1)</sup> Décret du 4 Octobre 1792.

ques, ni de lieux, ni de personnes, déclare Emigrés tous les Français rentrés, ordonne aux uns de vuider immédiatement la République, fait conduire les autres hors des frontières par des fusiliers, et leur annonce à tous que, passé quinze jours, ils ne trouveront plus sur le territoire Français que des dénonciations et la mort. Les Jacobins font partout exécuter le décret qu'ils ont dicté par-tout. Quelques infortunés échappent pour leur malheur aux recherches du moment. Plusieurs villes offrent le tableau bizare d'une troupe de proscrits menés aux frontières entre une double have de bayonnettes, et suivis, d'une foule de peuple attendri qui leur donne des larmes, leur souhaite des consolations, leur prodigue des secours (1); tandis que Robespierre s'écriait : C'est le peuple souverain qui veut cette proscription!

Loi complémentaire du 28 Mars 1792.

Il était clair que la qualification d'émigrés s'appliquait désormais à tout Français sorti et même traîné hors de son pays; mais aucune loi ne disait encore comment le mot d'émigré et celui de coupable étaient synonimes. Enfin, après cinq mois de combinaisons de toute espèce, après une suite de vingt-neuf décrets, qu'il est impossible de lire sans rougir à chaque ligne de partageryle nom d'homme avec des êtres capables de si stupides forfaits et de

<sup>(1)</sup> Notamment à Calais et à Boulogne-sur-Mer.

si féroces bêtises, paraît la loi générale et complémentaire, qui règle et définit tout, c'est-à-dire:

Organise par un article le meurtre, par un autre le vol, par un troisième l'arme à employer et le partage à faire (1).

Nous fait morts de notre vivant pour prendre nos biens (2) et nous fait vivre après notre mort pour prendre ceux de nos parens (3)!

Sème une nouvelle moisson de Proscrits, en inventant une nouvelle espèce d'émigration rétroactive:

(Classe d'Emigrés présents.) Signatise de cenom d'émigrés, non-seulement tous les Français absens, non-seulement tous les Français rentrés, mais tous le Français actuellement présens, s'il sont sortis de France un seul jour depuis neuf mois (4);

<sup>(1)</sup> Voyez la teneur de la loi toute entière.

<sup>(2)</sup> Art. I.... Les Emigrés sont morts civilement : leurs biens sont acquis à la République.

<sup>(3)</sup> Art. III.... A l'égard des successions échues aux Emigrés en ligne directe ou collatérale depuis leur émigration, et de celles qui leur échoiront par la suite, elles seront recueillies par la République pendant cinquante ans, sans que pendant ce temps les co-héritiers puissent opposer la MORT NATURELLE desdits Emigrés.

<sup>(4)</sup> Art. VI. Sont réputés émigrés... tout Français de l'un et de l'autre sexe qui, quoiqu'actuellement présent, ne justifiera pas d'uné résidence sans interruption en France, depuis le 9 Mai 1792. --- Cette loi générale était du 28 Mars 1793 : le décret qui n'avait donné que

Constitue définitivement l'assassinat une justice; le pillage un droit, l'émigration un crime, et établissant entre les criminels la division que j'ai suivie, condamne aux mêmes supplices, les uns pour avoir ABANDONNÉ, les autres pour avoir TRAHI leur patrie dans l'heure du danger (1).

## Dernier argument.

J'AI bien posé les faits; j'aborde le nouvel et dernier argument que j'ai annoncé. Peuple français, armez-vous de courage pour l'entendre; moimème j'en ai besoin pour le produire. Je frémis de ma propre justification, et des tableaux sur lesquels il faut arrêter vos régards et les miens; mais aussi nous verrons ce que nos tyrans communs trouveront à répondre.

Ainsi donc, nous autres fugitifs, nous inoffensifs dans notre nécessaire et mélancolique retraite, notre délit, selon le texte de la loi et l'explication des législateurs, consiste à avoir abandonné lâchement la défense d'un sol dont nous possédions de grandes parties, lorsque, dans l'heure du danger, nous

quinze jours aux émigrés pour vuider la République, sous peine de mort, était du 26 Novembre 1792: ainsi les émigrés de nouvelle invention, que créait cet article, étaient dans le cas de la mort avant d'avoir su qu'ils étaient dans le cas de l'émigration.

<sup>(1)</sup> Texte du préambule de la loi.

devions prendre les armes pour cette défense : je n'omets rien (1).

Réponse péremptoire sur l'accusation d'avoir abandonné la patrie.

Auteurs anciens, ou défenseurs actuels de cette définition, répondez-moi. Est-il vrai que nos ennemis s'étaient emparés de tous les dépôts publics d'armes? Est-il vrai qu'ils nous en ont tenu constamment écartés? Est-il vrai qu'ils nous ont fermé l'entrée des nouveaux corps qu'ils prétendaient destiner à la défense de la patrie? Est-il vrai qu'il n'y a pas de sédition, pas de violences, pas de perfidies qui n'ayent été mises en œuvre pour nous faire sortir des anciens? Répondez-moi : Est-il vrai que dans ces visites domiciliaires, dans ces invasions nocturnes; donc la capitale a donné le premier exemple, on est venu en troupe nous assaillir un à un pendant notre sommeil? Est-il vrai qu'alors on a bouleversé toutes nos maisons, pour nous enlever jusqu'à la dernière de nos armes privées, fusils, pistolets, épées, couteaux de chasse, jusqu'aux bâtons où l'on remarquoit un peu de fer ou de plomb? Tout cela est-il vrai? Je défie qu'une seule voix ose me répondre : non. Poursuivons. Une fois

<sup>(1)</sup> Voyez, outre le texte de la loi, les propres paroles de Bazire, Sedilés, Lacroix et autres que je nommerai ailleurs. Journal des Débats, Moniteur, etc., aux autres indiquées.

que nous avons été ainsi désarmes, qu'a-t-on fait de nous? Qu'a-t-on fait, ou des propriétaires qui n'avaient jamais abandonné la France, ou de ceux qui, l'ayant abandonnée, y étaient rentrés, je né dis pas furtivement après le décret du 23 octobre, mais légalement après le décret du 28 mars 1792? Répondez-moi : est-il vrai qu'hommes, femmes, enfans ont été amoncelés dans les prisons et sur les échafauds, ont été traînés et déchirés sur les chemins, ont été noyés, mitraillés, hachés? Tout cela est-il vrai?

Quelques portions de propriétaires avaient paru d'abord appellées à une destinée moins malheureuse. Plus éloignés du centre de la tyrannie, instruits d'ailleurs par les évènemens, les braves Lyonnais avaient pu et su préserver leurs armes. Toute l'Europe a vu avec admiration quel noble usage ils en ont fait pour la défense de leur sol et de leurs manusactures, pour la désense des propriétés et de la vie. de tous leurs concitoyens, pour la désense même de la République; car ils ne contestaient rien au nouveau systême politique, ils ne revendiquaient que les droits de la nature et de la société; ils ne combattaient que ces Jacobins, opprobre de l'une et destructeurs de l'autre. Trois fois ils avaient été vainqueurs, et vainqueurs aussi généreux que braves combattans. Est-il vrai qu'aussi-tôt toutes les forces de la France ont été aux ordres des Jacobins contre la ville de Lyon ? Est-il vrai que Collot-d'Herbois a été choisi par Roberspierre, et envoyé par le comité de salut pour faire disparaître les murs, les

habitans, et jusqu'au nom de cette malheureuse cité ? Est-il vrai que 800 ouvriers ont été employés à creuser des mines sous les maisons; qu'une commission militaire a commencé par envoyer à la mort vingt victimes par jour; que le lieutenant de Roberspierre a trouvé trop lent le jeu de cette mine et l'action de cette justice (1); qu'après avoir employé le canon pour démolir, il l'a employé pour assas iner; qu'après avoir envoyé à l'échafaud des milliers de citoyens, sans autre formalité que celle de leur demander leurs noms, il a fini par assembler pêle - mêle, dans les fossés, des centaines de pères de famille, dont souvent il n'y avait pas dix qui eussent porté les armes; que là il a fait jouer sur eux des batteries de canons à mitraille; qu'après une triple décharge, ceux qui n'étaient que blessés étaient achevés à coups de pelles et de pioches; que, pendant ce tems, leurs femmes échevelées, les yeux égarés, l'air retentissant de leurs cris, les unes poursuivies par les meurtriers, les autres emportées par le désespoir, s'élançaient dans le Rhône, et s'y engloutissaient avec leurs enfants dans leurs bras? Est-il vrai qu'un des adjudans Jacobins de Collot écrivait à un des frères (1), le

<sup>(1)</sup> Pour tous les détails qui vont suivre, voyez tous les papier du temps; mais sur le rapport de la commission des vingt-un sur Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Barrère et Vadier.

<sup>(1)</sup> Pilot à Gravier. Voyez le Rapport de la Commission des vingt-un. Pièces justif. n°. 48.

13 frimaire de l'an 2 : La guillotine, la fusillade ne vont pas mal. Soixante, quatre-vingt, deux cents à-la-fois sont fusillés, et tous les jours on a le plus grand soin d'en mettre de suite en état d'arrestation, pour ne pas laisser de vuide aux prisons? Est-il vrai qu'un autre adjudant écrivait le 17 du même moi, à ce même frère (1): Encore des têtes, et chaque jour des têtes tombent. Quelles délices tu aurais goutées, si tu eusses vu avant-hier cette justice nationale de DEUX CENTS NEUF .... Quelle majesté! Quel ton imposant! tout édifiait.... Quel ciment pour la République! Est - il vrai que Collotd'Herbois en est venu à signer, pour les départemens voisins, des instructions qui prescrivaient en toutes lettres, le vol et le meurtre, des instructions dans lesquelles il disait à ses mandataires : Tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la révolution... Quiconque outrepasse en apparence le but, souvent n'y est pas encore arrivé ... Tout homme qui ne sent pas son sang bouillonner au seul nom d'opulence, a menti à la nature.... Agissez en grand, prenez tout ce qu'un citoyen a d'inutile.... Aidez-nous à frapper de grands coups..... Aucune considération ne doit arrêter, ni l'age, ni le sexe, ni la parenté.... Qu'on ne respecte que les Sansculottes (1)? Est-il vrai que, pour combler la mesure de tous ses forfaits, ce même Collot-d'Herbois

<sup>(1)</sup> Richard à Gravier. Ibid. nº. 49.

<sup>(1)</sup> Rapport de la Commission, page 162, etc.

a fini par proposer à Roberspierre et à Couthon de licencier la population de Lyon, montant encore à soixante mille hommes, c'est-à-dire, de les répandre avec précaution sur la surface de la République, de les faire disparaître, et de dire alors avec vérité: Lyon n'est plus (1)? Tout cela est-il vrai?

Allons jusqu'au bout. Ce qu'a été pour Lyon Collot - d'Herbois, est-il vrai que Carrier l'a été pour Nantes, Lebon pour Airas, Fauveti pour Orange, Vadier pour Pamiers, Fréron pour Toulon et Marseille, Fouquier - Tinville pour Paris, Robespierre et son comité pour toute la France? Est-il vrai que l'accusateur, le président, les juges, les jurys du tribunal révolutionnaire, établi à Paris le 10 mars 1793, ont été condamnés et exécutés à mort le 7 mai 1795, pour les faits suivans?

« Pour avoir fait périr, sous la forme déguisée » d'un jugement, une foule innombrable de Français » de tout âge et de tout sexe, en imaginant à cet » esset des projets de conspiration....

» Pour avoir, de concert avec certains membres du gouvernement, rédigé des projets de rapports sur ces prétendues conspirations....

» Pour avoir arraché aux comités et à la con-» vention nationale des arrêtés et des décrets san-» guinaires....

» Pour avoir dressé des listes de proscription...

» Pour avoir amalgamé dans le même acte d'ac-

<sup>(1)</sup> Rapport de la Commission, page 64, page 27.

- » cusation, et fait traduire à l'audience et au sup-
- » plice plusieurs personnes de tout âge, de tout
- » sexe, de tout pays, absolument inconnues les unes
- aux autres....
- » Pour avoir jugé dans deux, trois ou quatre heures
- au plus, trente, quarante, cinquante et jusqu'à
- p soixante individus à-la-fois.
- » Pour avoir encombré sur des charrettes destinées
- » à conduire au supplice des hommes, des femmes,
- » des jeunes gens, des vieillards, des sourds, des
- » aveugles; des malades et des infirmes. . . . .
  - » Pour avoir fait préparer des charrettes le matin,
- » long-temps avant la traduction des accusés à l'au-
- » dience....
  - » Pour n'avoir pas désigné dans les actes d'accusa-
- » tion la qualité des accusés, de sorte que, par cette
- p confusion, le père a péri pour le fils et le fils pour
- » le père....
- » Pour avoir livré, avant la rédaction des juge-
- » mens, la signature au greffier sur du papier blanc,
- » de sorte qu'il, s'en trouve encore plusieurs dans
- » le préambule desquels se trouvent rappelées nom-
- » bre de personnes exécutées, contre lesquelles les
- jugemens ne renferment aucune disposition....
- » Pour avoir refusé la parole aux accusés ét à
- » leurs défenseurs, en se contentant d'appeler ces
- accusés par leurs nom, âge et qualité, et leur · interdissant toute défense...
- » Pour avoir condamné et fait exécuter des per-
- sonnes avant la comparution des témoins et l'apport

» des pièces demandées et jugées nécessaires même » pour mettre en jugement....

» Pour avoir donné une seule déclaration sur les » accusés en masse.... Pour avoir proposé de saigner » les condamnés, afin d'affoiblir le courage qui les » accompagnoit jusqu'à la mort (1), etc., etc.

Est-il vrai que les Décemvirs (puisque c'est-là le nombre auquel vous êtes convenus de réduire les tyrans dont Robespierre était le chef); est-il vrai que les décemvirs, trouvant tous, comme Collot-d'Herbois, l'action de cette justice trop lente, s'occupaient, lorsqu'ils ont été renversés, d'un coup de main pour épurer la population de Paris, comme Collot vou-lait licencier celle de Lyon, et songeaient à purger en un seul instant toutes les prisons? Est-il vrai qu'on en a trouvé le projet dans des mémoires signés HERMAN et BARRÈRE, approuvé ROBESPIERRE? Tout cela est-il vrai?

Certes, je puis défier qu'aucune dénégation ose s'élever; car, sans avoir même besoin d'invoquer les fleuves encore ensanglantés, les ruines encore fumantes, le deuil et le cri de la France entière, ce sont les pétitions de vos propres administrateurs, ce sont les harangues de vos tribunes, les rapports de vos comités, les décrets de vos législateurs, les sentences de vos juges, c'est en un mot ce qui a été dit et écrit par ces monstres, tant qu'ils ont régné;

<sup>(1)</sup> Voyez la sentence de mort de Fouquier-Thinville et

c'est ce qui a été dit et écrit par vous tous, qui les ayez détrônés et punis, que je viens de transcrire littéralement.

Eh bien ! grand Dieu ! osera-t-on encore nous déclarer coupables, pour avoir abandonné le pays où un tel sort nous était réservé? Un pays où nous étions placés entre DES JUGES qui inventaient des fausses conspirations pour nous faire périr, DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT qui concertaient avec les juges le rapport de ces fausses conspirations, et une convention qui armait les uns et les autres de décrets sanguinaires ! Un pays où tous ceux des nôtres, qui y sont restés ou rentrés, se sont vus ainsi livrés par les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, à la cupidité de tous les brigands. aux caprices de tous les geoliers et au fer de tous les assassins! Un pays où il ne s'est conservé un de nos parens, un de nos amis, un propriétaire, un homme de bien, que parce que les tyrans ont été frappés eux-mêmes au milieu de leur sanglante carrière! Osera-t-on encore, en ajoutant la dérision à la férocité, en insultant la raison en même-temps que la nature humaine, répêter que nous avons lachement refusé de prendre les armes pour la défense de notre patrie et de nos propriétés en danger, quand, par la plus lâche des perfidies, ont est venu la nuit, pendant notre sommeil, nous enlever jusqu'à la dernière de nos armes, et précisément pour nous empêcher de défendre, non pas seulement notre patrie, non pas seulement nos propriétés, mais notre vie, mais la vie de nos mères, de nos femmes, de

nos filles! Et cependant combien parmi nous, même ainsi désarmés, ont bravé témérairement le danger jusqu'à la dernière minute? Combien se sont échappés, par miracle, du fond des cachots et des bras des bourreaux!

Républicains, répondez-moi encore, car c'est envain que je veux m'arrêter. Il ne faut pas, je le sens, agiter de telle question et prétendre rester maître de soi. Je respire à peine. Mon cœur n'est assez vaste pour contenir tous les sentimens qui viennent s'y presser, il faut qu'ils débordent. Malheur à moi si, dans l'agitation brûlante qui me dévore, j'avais un seul retour sur moi-même! Mais je vois, mais je suis cette nuée de malheureux et d'innocens, dépouillés. de tous ce que la nature et les loix leur avaient donné, arrachés aux sentimens de leurs cœurs comme à la possession de leurs biens, bannis par une patrie qu'aucun n'a offensée, et que la plupart ont servi de leurs veilles et de leur sang, poursuivis encore d'asyle en asyle, livrés par la perfidie, abandonnés par la lacheté, rebutés par la bassesse, perdant pour eux l'espérance de la paix, à mesure qu'elle luit davantige pour le reste des hommes, et ne pouvant plus bientôt allerreposer leur têtes que sur les bornes du monde. Alors toutes leurs souffrances, toutes leurs angoisses, tous leurs genres de douleur et d'indignation viennent se rassembler sur mon âme, et je me dis que si l'abyme du désespoir doit se fermer à jamais sur eux, que si un triomphe éternel doit être accordé à ce prodige d'iniquité, il faut prononcer que le monde a été fait pour être la proie du crime, et que le petit nombre

d'hommes de bien, semés sur cette mer de forfaits, n'a plus d'autre destinée à se proposer que de s'enfermer comme Timon dans un antre solitaire, de s'interdire tout commerce avec l'espèce humaine, ét de ne penser à elle que pour la charger de malédictions. Républicains; répondez-moi.

Quoi! ce pontife en qui les lumières le disputaient aux vertus (1); qui, lors de l'invasion des Carmes, s'entendant appeller par les meurtriers, a espéré, par le sacrifice de sa vie, sauver celles de ses frères, et calme, les mains croisées sur sa poitrine, s'est avancé vers ses bourreaux glacés pendant quelques minutes, et leur a dit, comme son maître: Je suis celui que vous cherchez!..

Quoi! cette multitude de Prêtres qui, les une courbés sous le poids de la viellesse, les autres dans la force ou à la fleur de l'age, sont venus du pied des autels, sur les traces sanglantes de leurs premiers pasteurs (2), s'offrir deux à deux aux glaives qui les rejoignaient à ce monceau de martyrs!...

Quoi ! ces trois générations de femmes que Paris a vu monter à la même heure sur l'échaffaud, l'ayeule, la mère, la fille, distinguées peut-être entre toutes les autres victimes par leur éloignement de toute affaire mondaine, leur concentration dans l'exercice des vertus

<sup>(1)</sup> L'archevêque d'Arles.

<sup>(1)</sup> Non-soulement l'archevêque d'Arles, mais l'évêque de Beauvais, l'évêques de Xaîntes, etc.

intérieures, leur résignation abandonnée à tous les décrets de la providence (1)! ...

Quoi ! ce vieillard octogénaire, ni moins religieux, ni moins résigné, qui ne regrettait de toutes ses pertes que les moyens de secourir le malheureux et l'indigent; qui partageait encore avec eux tout ce qui lui avait été laissé, et qui a été envoyé au même échafaud avec la compagne de sa vie et de ses vertus, sans qu'on leur articulât d'autres crimes que celui de leur bienfaisance (2)!...

Quoi! cette femme, l'honneur de son sexe, qui n'était pas seulement innocente et pure, mais qui était l'innocence et la pureté elles-mêmes; qui n'a pas seulement été inaccessible aux erreurs, mais dont même les passions humaines ne se sont pas cru permis d'approcher; cette femme sur laquelle aucun homme n'avait osé porter de loin un regard téméraire, et qu'a osé saisir un bras meurtrier (1)!...

Quoi! ces deux amies dignes des tems héroïques, qui réunissaient entre elles tout ce qu'il peut y avoir de noble et de bon dans des ames humaines, et qui ont été condamnées à périr, uniquement pour avoir commis le crime de l'amitié (1)!...

<sup>(1)</sup> La marechal de Noailles, la duchesse d'Ayen, la vicomtesse de Noailles.

<sup>(2)</sup> Le maréchal et la maréchale de Noailles-Mouchy.

<sup>(3)</sup> La duehesse de Biron.

<sup>(4)</sup> Les duchesses de Gumnont et du Chatelet.

Quoi! ce père vénérable, succombant sous le poids des années, tout près de rendre à la nature une vie pleine de mérites, pleine de bienfaits publics et privés, et a qui on a voulu la ravir un jour plutôt, parce qu'il avait commis le crime de nourrir sa fille (1)!

Quoi! cette famille entière, si nombreuse, si unie, qui était non-seulement si pure, mais qu'on trouve si sainte quand on songe à celui qui en était le chef, à celui qui a été martyr avec elle, à Monsieur de Malesherres enfin; car, comment honorer la mémoire d'un tel homme autrement qu'en proférant son nom?...

Quoi! ces victimes que je viens de citer entre tant de milliers; quoi! pour vous répéter encore vos propres paroles, cette foule innombrable de tout âge, de tout sexe, de tout pays, qu'on a fait périr sous la forme d'guisée d'un jugement, pour des conspirations imaginées; quoi! ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, ces vieillards, ces sourds, ces avergles, ces malades, ces infirmes qu'on a encombrés dans les charettes du supplice, préparées avant le jugement, ces accusés parmi lesquels le fils a péri pour le père, et le père ponr le fils; ceux à qui on ne faisait que demander leurs noms, à qui on refusait aussi-tôt la parole, et qu'on envoyait à la mort; ceux qu'on jugeait en masse, qu'on traînait à l'échafaud en vertu d'une signature

<sup>(1)</sup> M. Angrand d'Alleray, Lieutenant civil.

mise à l'avance sur du papier blanc, ou d'une sentence qui ne les nommait pas; quoi! tous ces infortunés, s'ils s'étaient soustraits comme nous au sort qui nous a menaces comme eux, s'ils étaient maintenant avec nous, vous leur diriez, comme vous nous le dites, qu'ils ont lâchement abandonné leur patrie en danger; qu'ils out laehement abandonné la défense du sol dont ils possédaient une grande partie ; qu'ils ont mérité d'en être punis par une confiscation universelle, par un éternel bannissement, par la perte de la vie, s'ils osent enfreindre ce bannissement? Et la mort de tous ces infortunés a été un crime, dites-vous! vous avez prétendu la venger, en punir les auteurs et les instrumens! Eh! cette mort, vous la leur donneriez aujourd'hui, s'ils ne l'avaient pas recue! S'ils étaient échappés au glaive de Roberspierre, le vôtre les immolerait! O mon Dieu! quelle tête pourrait ne pas se perdre, quel cœur pourrait ne pas se flétrir devant la seule nécessité d'avoir de tels argumens à produire!

#### OBJECTION.

Naissance du terrorisme fixée au 31 Mai 1793.

Pruple Français, il vont me faire une réponse. Ils vont me dire qu'ils ont expié autant qu'il a été en eux, les crimes du terrorisme; que toutes celles de ses victimes qui n'avaient pas encore reçu le dernier coup, ils se sont empressés de venir à leur secours; qu'ils ont pris soin de marquer eux-mêmes l'époque du règne de la terreur; qu'ils ont fixé au

31 Mai 1793; que tous ceux qui, depuis ce jour avaient abandonné le territoire asservi et désolé de la France, y ont été rappellés aussitôt après le 9 Thermider, si fameux par la chûte et la punition du terrorisme et de ses principaux chefs.

# RÉPONSE.

# Absurdité de ce système.

Oui, sans doute, depuis ce 9 Thermidor, il y a eu des crimes autant expiés, des malheurs autant réparés qu'ils pouvaient l'être. Je le reconnais, je vous en félicite; vous ne serez jamais justes que je, n'aime à le publier. J'aime à vous voir enfin établir vous-mêmes, que ce n'est donc pas un délit absolu que d'abandonner son pays; que les circonstances y font donc quelque chose; que là où l'empire de la loi a disparu, là où s'exerce et se déchaîne l'empire de la terreur; le citoyen menacé, le citoyen livré sans défense à tous les excès de la tyrannie, le citoyen fuyant avec désespoir loin de ses foyers ensanglantés, emporte avec lui un droit à la protection, au lien de commettre un délit digne de punition. Nous voilà donc, vous et moi, entièrement d'accord sur les effets qu'à dû produire en France le règne de la terreur, tout le tems qu'il y a duré. Mais ditesmoi ce que signifie cette date du 31 Mai 1793, à laquelle il vous a plu d'en fixer le commencement. Dans cette fureur délirante de loix rétroactives, avezvous rêvé qu'une fois les évènemens consommés vous étiez maîtres d'en changer l'ordre avec un décret,

de transporter à un jour ce qui s'était passé dans un autre, de reculer ou de rapprocher les époques au gré de vos caprices, ou selon le bésoin de vos passions? Quoi! c'est seulement le 31 Mai 1793 que la terreur s'est fait sentir en France? Quoi! le 30, tout en France était libre, heureux, tranquille? Quoi! même le 2 Septembre 1792, personne n'avait tremblé en France?

Eh! quel est donc cet évènement du 31 Mai 1793? quel est cette convulsion imprévue, qui, si malheureusement, si subitement, est venue troubler le bonheur, la sécurité, le doux quiétisme où la France selon vous, était endormie? Depuis le renversement du trône, deux factions se disputaient l'empire, quoiqu'avec des armes bien inégales : d'un côté la Commune de Paris servant d'instrument à Robers-PIERRE, ainsi que Danton, ainsi que Marat, ainsi que Collot, Couthon, le Bon, Carrier, Barrère, et tous leurs pareils; de l'autre, la faction de la Gi-RONDE conduite paa Brissot, Rolland, Vergniand, Condorcet, et tous leurs disciples. Le 31 Mai 1793, la querelle a été décidée. Roberspierre, qui, depuis long-tems, régnait sans frein; a règné ce jour - là sans rival. Il a environné de ses troupes la Convention, il a fait lancer un décret d'accusation contre les trente-cinq chefs Girondins, qu'elle renfermait dans son sein, et contre les ministres d'alors livrés à cette faction. Quelques-uns ont fui : la plupart ont été arrêtés, jetés en prison, d'où ils sont sortis cinq mois après pour être livrés au tribnnal de Roberspierre, c'est - à - dire, pour tomber sous le tranchant de la Guillotine.

#### Girondins.

Vous croyez peut-être, Républicains, que je rappelle avec compldisance la dernière destinée de ces chefs de parti? Eh bien! non. Je prétends être juste même pour Brissot. Les Girondins font horreur pendant la dernière année de la monarchie : la République une fois proclamée, il arrive des instans où ils excitent presque l'intérêt. On serait tenu de croire qu'en délibérant ensemble sur les moyens de conquérir le pouvoir. et sur l'usage qu'ils en feraient, leurs chefs s'étaient répété le mot chéri de César : ( Nam si violandum est jus, violandum est regni gratid; in cacteris virtutem colas). Mais eux, pour régner, avaient une République à fonder au lieu d'une à détruire; et comme ils savaient qu'une République ne peut pas être établie sur l'immoralité, ils s'efforçaient de jetter un voile sur les crimes passés et de mettre un terme aux crimes présens. Ils se vantoient du 10 Août; et ils reniaient avec horreur le 2 Septembre. C'étaient eux qui avaient couvert de piques toute la France, et c'étaient eux qui voulaient les arracher des mains qu'ils en avaient armées. Ils avaient fait venir les bandes Marseillaises à Paris , et ils les repoussaient aux frontières pour que Dumourier sit de leurs corps des pontons à son armée. Sur-tout ils desiraient que la République naissante ne fût pas souillée de ces horribles forfaits, dont il faudra bien que vous la sépariez si vous voulez qu'elle dure. Ils avaient renversé le trône de Louis XVI, et ils voulaient sauver sa personne. Même en le déclarant coupable, ils

croyaient acquérir le droit de modérer la peine à un bannissement. Même en n'osant plus émettre un autre vœu que celui de la mort, ils se flattaient encore que leur sentence serait annullée par l'appel au peuple. Il en est dont la sensibilité naturelle a triomphé dans ce moment terrible de tous les forfaits de la politique; il en est qui, ayant vu s'exécuter le jugement auquel ils avaient donné leur voix, ont passé les nuits et les jours dans des torrents de larmes, dans les convulsions du désespoir. En deux mots', l'existence des chefs de la Gironde a été partagée entre des actes de scélératesse et des projets de vertu, entre des accès de fureur et des élans de sensibilité. Impunis quand ils étaient criminels, ils ont été immolés lorsqu'ils voulaient cesser de l'être. Leur malheur a été mérité, et leur condamnation injuste. Leur commencement a été infâme, leur sin héroïque, et leur mort est devenue ce qu'avait été leur naissance, une calamité publique.

Je dirai plus encore. Comme, à l'époque de leur dernière lutte, le présent absorbait le passé; comme ils ne parlaient à leurs nouveaux disciples que de leurs nouveaux plans; comme ils ne les associaient qu'à la direction de justice et de sagesse qu'ils vou-laient, mais trop tard, donner au pouvoir et à la liberté; comme cette fois, c'était le trône de Robespierre qu'ils voulaient renverser, et qu'il y avait là droit, grandeur et danger, il a résulté de toutes ces circonstances, que leurs derniers préceptes, et leurs derniers instans sont restés seuls gravés dans l'âme de leurs Néophytes, et que quiconque, soit

vers la fin de leur vie, soit depuis leur mort, est devenu leur sectateur sans avoir été leur complice, est aujourd'hui un citoyen véritablement précieux pour tous ceux qui, aimant ou n'aimant pas le gouvernement républicain, aiment que le gouvernement quel qu'il soit, repose sur l'ordre et des loix.

Mais tout cela ne fait pas que la France n'ait pris l'alarme qu'à l'instant où elle a vu Brissot et Vergniaud en prison, Rolland et Condorcet en fuite.

Si le jour où trente-cinq Girondins ont été accusés; et vingt-deux arrêtés, prouvait le règne de la terreur qu'avaient donc prouvé tant de jours, tant de mois antérieurs, pendant lesquels les Français, non pas par vingt ni par trente, mais par cent et par mille, avaieut été egorgés avec ou sans accusation!

Républicains, une idée me fiappe dans ce moment. Les Girondins vainqueurs de Robespierre, après avoir été vaincus par lui; ont daté le règne de la terreur du 31 Mai, jour de la défaite qu'ils avaient essuyée. Je suppose (Dii omén avertant!) que les Jacobins terrassés depuis deux ans, mais qui ne s'agitent que trop aujourd'hui, redeviennent encore triomphans, ils dateraient donc à leur tour le règne de la terreur du 9 Thermidor, jour où leurs chefs ont péri, et ils diraient: La terreur n'est entrée en France que par la mort de Robespierre!!!...... Pouvez-vous bien soutenir ce rapprochement, et cependant pouvez-vous en nier la justesse?

Sortons, sortons de tous ces mensonges politiques avec lesquels on ne fait illusion ni à soi ni aux autres. Disons seulement que celui-ci est peut-être le plus

grossier que l'on ait jamais employé, et revenons à la vérité qu'il faut reconnaître, même en l'offensant, aux faits qu'on ne peut nier, même lorsqu'on les brave.

Oui, ce sut un jour de terreur que celui où la Convention nationale, investie par les satellites de Robespierre, sut sorcée de porter un décret d'accusation contre ceux de ses membres, que la pluralité aurait aimé à suivre au lieu de les enchaîner, et avec qui elle avait voté librement l'accusation inutile de l'absurde et séroce maniaque appellé Marat. Oui, le 31 Mai 1793, vit un grand développement de la tyrannie de Robespierre, et tiendra toujours une place remarquable dans l'histoire de ses attentats.

Mais le 24 Avril précédent, lorsque Marat fut déclaré, par le tribunal révolutionnaire, innocent au passé, et libre pour l'avenir; lorsqu'il fut porté en triomphe par le peuple de Roberspierre, du tribunal qui s'était hâté de l'absoudre au milieu de la Convention qui avait osé l'accuser....

Mais la veille de ce triomphe, lorsque les Jacobins de Paris, qui en étaient les ordonnateurs, appellaient un renfort de 6000 Marseillais, et lorsqu'on se rappellait qu'ils n'en avaient fait venir que 800 pour la fameuse Septembrisation....

Mais le 21 Avril, lorsque les prisonniers du Bouffay et du Château, dans la ville de Nantes, étaient élancis comme l'avaient été à Paris, le 2 Septembre, ceux de l'Abbaye, de la Conciergerie, de la Force, des Carmes, etc....

Mais le 28 Mars, lorsqu'après l'installasion de

ces assassins en titre, appellés le tribunal révolutionnaire; lorsqu'immédiatement après cette loi générale, qui venait d'inventer une nouvelle classe d'émigrés actuellement présens, on força tous les citoyens à se dénoncer eux-mêmes, les chefs de maison et les pères de famille à dénoncer leurs hôtes ou leurs enfans; lorqu'on décréta que sur les murs de chaque maison seraient inscrits, en gros caractères, les noms de tous ceux qu'elle renfermait, parce qu'alors les noms étaient les crimes, et parce qu'il fallait que la tyrannie, soulagée même de l'embarras des recherches n'eût besoin que d'un coupd'œil pour voir, en passant, où elle devait-envoyer prendre ses victimes....

Mais le 27 Mars, lorsque Danton osa proposer à la Convention d'autoriser tous les citoyens à tuer tous les ennemis de la révolution, par tout cù ils les trouveraient....

Mais le 10 Mars, où l'assemblée des législateurs établit le tribunal des Meurtriers, et où la liste des Jurys fut composée par Marat!!!

Mais le 22 Janvier, où furent décrétées les nouvelles visites domiciliaires, qui produisirent à elles seules plus de six MILLE emprisonnemens....

Mais la veille de ce 22 Janvier, mais ce 21 jantier 1793!... Lorsque pendant six heures toutes les rues dépeuplées, toutes les maisons fermées sous peine de mort, rendirent Paris semblable à Herculanum, dégagé après des siècles, de la lave des volcans, présentant encore des murs entiers, mais pas un seul être vivant... Lorque dans cette vaste solitude

solitude d'une cité immense s'avancèrent cent mille hommes armés, dont 80 milles victimes, qui en conduisaient une autre à l'autel de la mort, et qui semblaient chercher le plus profond désert pour y ensevelir le plus horrible forfait.... Lorsque cependant'au fond de ces maisons, en apparence inhabitées, un demimillion de créatures humaines, des familles réunies sans proférer un seul mot, des individus effrayés de leur isolement, des auteurs même de l'attentat qui allait se commettre, devenus horribles à leurs propres yeux. frémissaient en entendant la marche muette des bataillons homicides et le roulement prolongé du char funèbre, frémissaient plus encore en cessant de les en tendre, mesuraient en tremblant le temps et l'espace, tressallaient à chaque minute, en songeant que c'était pent - être celle où se frappait le coup impie, puis éclataient en sanglots, étaient renversés contre terre, perdaient l'usage de leur raison ou de leurs sens, au premier cri des cannibales, qui vinrent avertir qu'on pouvait se montrer, parce que le sacrifice était consommé et que la victime n'était plus à sauver..... PLUPLE FRANÇAIS! étaient - ce là des jours de terreur?

Ah! je n'ai plus ni la faculté ni le besoin de pousser plus loin mes recherches. Je ne remonterai pas même jus ju'au 2 Septembre. Tout, tout est rassemblé dans le 21 Janvier 1793. Tout y a abouti, ou tout en a résulté. C'est pour y arriver qu'ont été commis tous les crimes qui l'ont précédé; c'est pour le soutenir qu'on s'est précipité dans tous ceux qui l'ont suivi. Mais je demande si les uns et les autres n'offrent pas une chaîne non interrompue; si le 31 Mai, loin d'en former le

premier anneau, ne s'y trouve pas confondu au milieu de tous les autres; s'il n'y devient pas presqu'imperceptible; placé entre le 21 Janvier et le 16 Octobre 1793 (1), entre les neuf jours de Septembre 1792, et les trois jours de Juillet 1794. Je demande comment on s'y prendra pour que les trois jours qui ont fait deux cent victimes (2), appartiennent au règne de la terreur, et les neuf, qui en ont fait six mille, au règne de la loi; pour que le supplice de Brissot ait été un acte de tyrannie, et le martyre de Louis XVI une œuvre de justice!!!

Même parmi vos plus enthousiastes républicains tout ce qui prétend à être estimé de soi et des autres, n'a pas un langage différent du mien, ne voit pas ayec d'autres yeux, ne fixe pas d'autres décisions que celles que vous venez d'entendre.

PEUPLE FRANÇAIS, et vous sur - tout, collègues de Boissy - d'Anglas, rappellez-vous le rapport, le beau rapport qu'il vous a fait au nom de votre comité des onze, lors de l'établissement de votre nouvelle constitution. Il y parlait de la fondation de la république avec transport; mais il se gardait bien de proférer une seule syllabe qui blasphémat la mémoire du dernier roi, ou qui applaudit à sa cruelle destinée. Il y parlait du règne de la terreur avec exécration; mais comme homme, il se gardait bien de souiller l'ouvrage qui devait consigner son nom à la postérité; comme homme

<sup>(1)</sup> Jour où la Reine a été immelée.

<sup>(2)</sup> Les vingt-trois, vingt-quarte et vingt-cinq Juillet 1794.

d'état, il se gardait bien d'imprimer sur ses institutions politiques le sceau de l'horreur et du mépris, en y introduisant cette absurde et misérable combinaison, cette vile et féroce imposture, qui prétendent fixer le commencement de la terreur en France au 31 Mai 1793. Non, non; Boissy-d'Anglas vous a montré nettement jes premiers instans de la république souillés par des scélérats usurpateurs. Il vous a montré leur usurpation posée dès-lors sur deux fondemens puissans: LA COMMUNE, maîtresse de la cité où devait se rassembler la Convention nationale, et la société des Jacobins, la plus formidable et la plus dangereuse de toutes les associations politiques. Boissy - d'Anglas vous a dit solemnellement, et ses axiomes ont été consacrés par l'unanimité de vos suffrages : Conspirant ensemble, ces deux monstrueuses corporations delibérèrent les massacres du 2 Septembre, pour établir à la fois l'ema pire de la mort, de la terreur et du crime (1)!

Ces expressions sont - elles assez claires, ces aveux assez forts? Eh bien! je n'en resterai pas là. Boissy-d'Anglas, ou plutôt votre comité, par son organe, en a dit bien plus; il faut que vous me permettiez de vous répéter une page toute entière de ce même rapport, en vous demandant de peser, non pas chaque phrase, mais chaque mot.

« La Convention nationale » (vous a dit votre comité constitutionnel, parlant à la tribune de cette même

de la Commission des onzes Séance du 9 Messidor, au 3.

Convention ), » la Convention nationale, convoquée » sous de si sombres auspices, dans une cité fumante n encore du sang de tant de victimes, et qui était alors sous le joug des assassins et des usurpateurs, lutta » péniblement et sans succès contre cette commune » dominatrice, forte de la terreur qu'elle inspirait, du » secours d'une multitude d'hommes égarés, et des » combinaisons de scélérats profonds, qui, du sein de » la représentation nationale, dirigeaient ses abomi-» nables ressorts. Elle était déjà divisée, et ses dissen-» sions, entretenues par les tyrans qui voulaient l'as-» servir, furent la première cause des maux affreux » qui ont désolé la France..., Des hommes sans prin-» cipes, ivres d'orgueil, altérés de sang, pétris de fiel » et de perfidie, savaient profiter de ces divisions pour » dominer, aigrir, exalter, embraser, exaspérer tous » les esprits. Le patriotisme le plus exagéré fut le voile » dont ils se couvrirent; l'erreur del a nation leur tint » lieu de forces ; les institutions révolutionnaires fu-» rent leurs moyens, et des monceaux de ruines et de » cadavres devinrent les degrés qui devaient les con-» duire au trône sur les débris de la République. Le » peuple flatté, aveuglé, agité, enflammé par eux, prit » des-lors la modération pour lacheté, la prudence » pour artifice, la politique pour intrigue, l'humanité » pour foiblesse , le délire pour patriotisme , le crime » pour justice, et la licence pour la liberté. En vain » la majorité de la Convention voulut l'empêcher de » se précipiter dans les excès de la démagogie . . . Les » représentans du peuple, après une impuissante lutte, succombant sous les efforts d'une insolente com» fluence des sociétés populaires, toutes affiliées aux

» Jacobins de Paris, le véritable foyer des conjura-

» tions, furent obligés, pour conserver l'espoir et le

» droit de sauver un jour la patrie de céder momenta-» nément à l'orage, et de laisser le vaisseau de l'état

» flotter au gré des vents de l'anarchie! »....

Eh bien! venez me parler à présent du 31 mai 1703. comme du jour où naquit la terreur. Venez me dire que toutes les victimes qui, en 1792, ont été dévoyées par ces corporations monstrueuses; que les sugitifs. échappés du milieu des massacres qu'elles avaient conspirés ensemble; que les Parisiens qui ont abandonné une cité fumante de sang sous le joug d'assassins usurpateurs; que tous les Français qui ont fui loin d'un pays où était établi à-la-fois l'empire de la mort, de la terreur et du crime ..... loin d'un trône qui avait. pour degrés des monceaux de ruines et de cadavres... loin d'un peuple qui prenait l'humanité pour foiblesse et le crime pour justice . .... loin d'une représentation nationale du sein de laquelle un petit nombre de scélérats profonds dirigeait les abominables ressorts de la tyrannie, tandis que la majorité impuissante laissait le vaisseau de l'état fotter au gré des vents de l'anarchie..... venez me dire que tous ceux qui ont abandonné un tel pays, en ayant même la générosité de ne pas songer à la vengeance, doivent y être égorgés, lorsque la justice et l'humanité s'y sont remontrées; c'est - à - dire, que la justice et l'humanité doivent en disparaître de nouveau, dès que les innocens et les malheureux viendront les y împlorer. Vener

me dire sur-tout que ce rapport, qui a été le commencement de votre constitution, et notre proscription qui en a été la fin, ne forment pas le rapprochement le plus monstrueux qui ait jamais fait frémir la raison humaine. Tâchez de me prouver que les auteurs de l'un ne sont pas nécessairement les destructeurs de l'autre. Expliquez au Peuple Français comment il doit trouver possible que les mêmes hommes, tombant tous les onze à la même heure, dans le même délire, ayent tout-à-la-fois tracé cette peinture constitutionnelle de l'état de la Francé au 2 septembre 1792, et proscrit constitutionnellement tous ceux que le 2 septembre 1792 a jettés hors de la France.

Mais ce n'est pas encore la que je m'arrêterai. Boissyd'Anglas et son comité n'ont pas pu tout dire; mais moi , je ne suis oblige de sacrifier aucune vérité. Soit, je fixerai comme eux aux premiers instans de la République l'établissement de l'empire de la mort, de la terreur et du crime; mais son commencement; mais - ses progrès, mais ses conquêtes, je vous ai prouvé qu'il fallait les dater des assassinats impunis de Launay, de Flesselles, de Foulon, de Berthier, de Belsunce, du maire de Saint-Denis, des gardes-du-corps, etc. etc. Je vous ai prouvé d'avance que, comme j'ai remonté tout-à-l'heure du 31 mai au 21 janvier 1793, je pourrais maintenant remonter de cette dernière époque au 14 juillet 1780 à travers les dévastations, les incendies, ·les assassinats privés, les massacres universels et toujours impunis, qui ont rempli l'isle de France, la Provence, la Flandre, le Dauphine; le Poitou, le Comtat, le Languedoc, la Normandie, l'Artois, le Querci,

la Bretagne et toutes nos Colonies. J'ai dit et je dols répéter plus que jamais qu'à partir des premiers instans qui ont rendu la révolution française sanglante et criminelle, quand elle pouvait être si douce et si vertueuse, il n'y a plus eu en France telle chose qu'une association politique et civile. Par-tout où la prospérité des citoyens, par-tout où la vie des hommes et leurs libertés ont été protégées, ce n'a jamais été par la loi, ni par la loi ancienne qui était détruite, ni par la loi nouvelle qui n'était pas établie, ni par la puissance exécutive qui était enchaînée, ni par le pouvoir judiciaire qui était anéanti ; c'a été uniquement par des circonstances fortuites et locales, par les mœurs plus ou moins douces, plus ou moins préservées de la corruption dans tel ou tel canton, sur - tout par le caractère des hommes en pouvoir, qui, dépositaires sans frein d'une force sans bornes, n'avaient de règles dans son emploi que leurs vertus ou leurs vices. Ainsi la Fayette et Bailli, qu'on a pu juger diversement dans l'ordre politique, ont eu droit à des hommages universels, comme protecteurs de l'ordre civil; car c'est par eux, et par eux seuls que, depuis le 21 octobre 1789 jusqu'au mois d'octobre 1791, Paris, dans toute l'effervescence d'une révolution effrénée de environné de provinces en combustion, a vu ses habitans jouir de toute la sécurité qui appartient aux tems ordinaires les mieux réglés. Mais aussi qu'est - il arrivé lorsque la Fayette a été remplacé par Santerre, et Bailli par

S'il y eut jamais un moment qui semblat présenter l'anéantissement du terrorisme et la renaissance de la loi, ce fut sans doute en septembre 1791, dans les premières semaines qui suivirent l'établissement de la nouvelle constitution; lorsque l'acceptation du roi, reçue avec transport, parut rétablir entre le prince et le peuple ces rapports d'amour que le cœur du premier n'avait pas méconnus un seul instant ; lorsqu'avant de se séparer, l'assemblée constituante s'était unic au roi pour publier une amnistie universelle; lorsque partout les démonstrations d'une joie qui tenait de l'ivresse devaient ouvrir les ames à tous les sentimens doux et affectueux. Peuple français, si je ne craignais pas de paraître vouloir capter pour moi votre faveur, quand c'est précisément à moi que je ne songe pas, je vous montrerais avec quelle vivacité je préchai alors aux Français fugitifs le retour dans leur patrie, la soumission nécessaire à une constitution faite, dont j'avais été l'adversaire constant tout le tems qu'elle se faisait, la résolution sincère d'essayer de bonne - foi s'il y avait quelque moyen de la rendre compatible avec l'ordre et la tranquillité publique. Combien fut démontrée promptement l'imprudence de mes conseils! de combien de reproches purent m'accabler ceux qui les avaient suivis! du moins l'ai partagé le danger auquel je les avais livrés. Mais les loix dont je leur présentais la protection, n'existaient plus que par la constitution nouvelle, et les législateurs dominans dans la seconde assemblée nationale se sont vantes (je vous le prouverai bientot) d'avoir travaillé dès le jour de leur arrivée à ruiner cette constitution. Des loix, quelles qu'elles soient, n'ont d'efficacité que par la vigilance et l'action continuelles de la puissance exécutive : et ces législateurs se

sont vantés d'avoir travaillé dès le premier jour à enchaîner le prince revêtu de cette puissance, de lui avoir ôté, l'un après l'autre, non-seulement tous ses moyens d'action, mais tous ses moyens de sûreté. Ils se sont vantés de l'avoir successivement assailli de révoltes, dépouillé de sa garde, enfermé dans son palais, insulté dans son asyle, arraché à ses foyers et plongé dans les cachets. Enfin l'amnistie était le seul gage de sécurité à l'abri duquel la moitié des Français expatriés pût songer au retour : nous avons vu l'usage qu'à fait de cette amnistie la seconde législature, et la troisième a dit: L'amnistie est un crîme qui ne peut en couvrir d'autres!

PRUPLE FRANÇAIS, écoutez ceci. C'était le 16 octobre 1791 que Louis XVI rappellait les Français émigrés, par une proclamation qui leur promettait tout ce qui était dans son cœur, l'ordre, la justice, la paix, l'oubli de toutes les injures, et c'était le même jour que Jourdan changeait la glacière d'Avignon en une citerne de sang! Les Avignonais fugitifs ont reçu en même-tems l'invitation de rentrer dans leur pays; et l'annonce de la mort qui les y attendait!

Le moment est venu où ils pouvaient être encore incertains. Un mois après cet épouvantable forfait, Jourdan et ses complices sont désarmés par l'énergie des habitans d'Avignon; ils sont arrêtés. Effort admirable du respect des loix! les Avignonais croyent qu'il en existe, et veulent obtenir d'elles seules leur vengeance. Ils n'assassinent point l'assassin de leurs familles. Ils l'enferment avec ses complices dans la même prison qui a été le théâtre de ses crimes, et ils demandent justice. Pendant quatre mois ils la demandent en vain. Déjà l'impunité a preduit de nouveaux coupables dans cette malheureuse ville: elle envoie des députés porter ses supplications et ses terreurs aux pieds du corps législatif.... Peuple Français, je vous ai transporté tout-à-l'heure à cette scène, aussi affreuse peut-être que celle même de la glacière; je vous ai montré ces députés prosternés: je vous ai fait entendre leur cri: vous avez vu le corps législatif, pour toute réponse, déchaînant Jourdan et sa troupe sur la terre qu'ils avaient inondée de sang et qui avait demandé vengeance contreux. Croyez-vous qu'à compter de ce jour le nombre des Avignonais rentrans ait dû surpasser celui des émigrans? Croyez-vous que l'empire de la mert, de la terreur et du crime eût alors cessé en France? Croyez-vous qu'il ait commencé au 31 Mai 1793?

Au reste, vous ne tarderez pas à reconnaître que cette malheureuse province était loin d'être la seule qui subît alors une pareille destinée: mais ces détails appartiennent à une autre partie de ma discussion.

Il faut conclure, Républicains, je vais encore vous répéter un des vôtres, un des raporteurs de vos commissions. Mais celui-là ne s'est pas arrêté comme Boissy-d'Anglas. Il a fini le tableau, il a découvert la vérité toute entière. Rappellez - vous le rapport de Bourdon de l'Oise, sur Barrère, sur Collot d'Herbois, sur Billaud - Varennes, sur Choudieu, sur tous les terroristes. Depuis six ans, vous a dit Bourdon de l'Oise, pepuis SIX ANS le crime a toujours été croissant; chaque époque de la révolution, chaque nouvel événement a ajouté à la férocité de ces scélérats. Qui-

a little and the second of the second

conque a trempé ses mains dans le sang, quiconque a pillé, égorgé, voudra toujours égorger et piller (1).

Prupir Français, voilà la durée du terrorisme avec le caractère de terroriste. Nos tyrans admettent qu'on a eu le droit de le fuir pendant les quatorze derniers mois: qu'ils nous montrent comment c'était un devoir de s'en laisser dévorer pendant les quatre premières années.

Au reste, prenez-y garde, vous qui maintenant êtes revêtus du pouvoir, vous qui, placés encore aujourd'hui au gouvernail de la République, vous y ètes assis en même-temps que Roberspierre : c'est de vous qu'il s'agit désormais. Tous les crimes commis après ce 31 Mai, vous nous avez bien dit que c'est à ce monstre seul que nous devons les imputer. Mais tous ceux qu'il avait commis avant cette époque, vous ne nous avez pas encore informé si d'autres doivent en partager avec lui la responsabilité. Mais chaque décret dont vous l'aviez armé jusques là pour porter les coups qu'il méditait, vous ne nous avez pas appris comment il l'avait obtenu. Il n'y a pas de milieu, ou il vous arracha ces décrets par la terreur; et dans ce casil comment une terreur, qui excuserait l'action des complices, n'excuserait - elle pas la fuite des victimes? ou il les reçut de votre volonté libre, et alors, de quel droit auriez-vous puni Roberspierre? de quel front maudiriez - vous sa memoire? Prenez garde, vous dis - je : pour peu que vous poursuiviez, c'est dans la dernière position que

<sup>(1)</sup> Rapport de Bourdon de l'Oise, vingt-quatre Mai 1795.

vous allez vous placer irrévocablement; car aujourd'hui que Roberspierre n'est plus, il ne peut plus vous inspirer de terreur, et ceux - la seront jugés l'avoir aidé pendant sa vie de tout leur pouvoir, qui, après sa mort, perpétueront l'exécution de ses volontés.

Auteur nominal de la loi de proscription.

Oui, ses volontés; et il est temps enfin de porter à ce monstrueux système de proscription le dernier coup que je lui ai réservé. Vous l'exécutez aujourd'hui cette proscription, sans songer seulement par qui elle a été proposée; vous envoyez au supplice, sans vous souvenir par qui et comment il a été ordonné. Ce décret qui a spolié, banni, frappé de mort tant de milliers d'hommes, de femmes, d'enfans, vous ne savez même plus quel en a été l'auteur nominal. Eh bien! je vais vous le rappeller: vous allez reconnaître au sein de quel tyran a été conçu cet acte d'une légis-lation, qui, selon l'expression d'un de vos plus zélés Républicains, ferait dresser les cheveux sur lé front des Cannibales (1).

C'était le dixième jour après l'ouverture de la Convention nationale, et le vingt-huitième après les masssacres du 2 Septembre. Roberspierre, dans ces premiers momens de son règne, n'honorait pas encore beaucoup la Convention de sa présence ni de ses discours. Il étoit plus souvent au milieu de cette

<sup>(1)</sup> Marchéna.

Commune Parisjenne, qui était son conseil d'étatou dans ce club de Jacobins, qui étaient les instrumens de son ambition en croyant n'être que les auxiliaires de sa cruauté. De-là il envoyait ses lieutenans commander des décrets à ces représentans du peuple Français, à ces pères de la liberté Française, qu'un " d'entr'eux nous a peints le cou toujours penché sous le glaive du tyran, et ne songeant qu'à vivre jusqu'à ce qu'il se démasquat (1). Et quel fut, entre tous ses lieutenans, celui que Roberspierre chargea d'aller ordonner le décret contre tous les Emigrés sans distinction? Yous savez qu'à Rome on appellait les loix du nom de celui qui les proposait; qu'on y disait : La loi Valérienne, la loi Appienne, la loi Pompeyenne. En Angleterre, on dit le bill de Pitt. le bill de Fox. En bien! appellez donc le décret contre les Emigres, la loi de Collot-d'Herbois (Collotd'Herbois, auteur). Oui, c'est Collot-d'Herbois, qui, dans la carrière des crimes, a égalé Roberspierre en imagination, et l'a surpassé en exécution; c'est Collotd'Herbois, qui, dans la carrière des assassinats, a surpassé le Jourdan d'Avignon; c'est Collot-d'Herbois le brigand, le dévastateur et le boucher de Lyon, c'est celui qui trouvoit délicieux le spectacle de 219 tetes tombant à-la-fois, celui qui rassemblait les péres de famille par centaines pour les faire foudroyer à mitraille, et les voir achever à coups de pelles et de pioches; celui qui n'en avoit pas encore assez, et

<sup>(1)</sup> Discouts de Fréron

qui proposait à son maître de licencier une population de 60,000 hommes; c'est Collot-d'Herbois que vous-même avez accusé et convaincu de tous ces forfaits, que vous avez chargé de vos imprécations, que vous avez condamné à la transportation en Guyanne, inspirés peut-être par une providence vengeresse, qui a jugé que la mort serait trop peu pour un tel coupable; c'est lui, voilà le législateur qui, le dimanche 50 Septembre 1792, est monté à la tribune de la Convention, et a dit:

Il est une mesure depuis long-tems négligée, et cependant de la plus grande urgence.... Un décret avait été porté par l'Assemblée législative, qui frappoit de mort les Emigrés.... Ce décret fut paralysé alors par ce qu'on appellait le veto royal... Il faut le faire révivre... Mais ce n'est pas assez que les Emigrés qui combattent contre leur patrie ne puissent échapper au glaive de la loi... ceux-là sans doute n'y échapperont pas, et il n'y a plus à s'en inquiéter... Mais il est une autre espèce d'Emigrés, qui attendent l'instant de rentrer en France, et qui se persuadent que la patrie les recevra dans son sein, parce qu'ils n'ont pas porté les armes contr'elle..... Non, la patrie ne les recevra pas, ou elle ne les recevra que pour les dévorer... Elle les méconnaît, elle les réprouve, elle les proscrit.... Je demande le décret de mort contre tous les Emigrés sans distinction (1).

<sup>(1)</sup> Voyez tous les journaux du tems, et notamment le Journal des Débats et des Décrets, (Seances du trente Septembre 1792 n°. 11 pag. 183).

Ainsi toutes les fois qu'il était question de crimes et de meurtres, le seul mot de Collot-d'Herbois, à Paris comme à Lyon, pour toute la France comme pour une province, était toujours : ce n'est pas assez!

Et lorsque sa motion est faite, quels sont ceux qui se lèvent pour la soutenir?

C'est Cambon, autre lieutenant de Roberspierre, Cambon, qu'après la chûte de son maître vous avez frappé d'un décret d'accusation, qui s'y est soustrait, qui, tout caché qu'il était, méditait encore de nouveaux crimes, et que vous avez fini par mettre hors de la loi au mois d'Avril 1795.

C'est cet Osselin, convaincu, avant la révolution, d'avoir commis dans l'office d'un notaire un crime de faux, qui avoit pour but un crime de vol; Osselin, juge révolutionnaire à l'époque du 2 Septembre, et qui insultait ceux qu'il égorgeait; Osselin, instrument, transfuge et victime de Roberspierre.

L'un et l'autre répètent le mot de Collot-d'Herbois pour enchérir encore sur lui. Ils trouvent que ce n'est pas assez de frapper tous les Emigrés; ils veulent qu'on frappe tous les agers des Emigrés. La cupidité vient se joindre a la férocité, ou plutôt vient en révéler le principe et le but : on demande que Financiers, Banquiers, Notaires, Compagnies ou individus, quiconque a entre ses mains des capitaux ou effets appartenans à des Emigrés, soit tenu d'en faire la déclaration dans vingt quatre heures, sous peine de mort (1):

<sup>(1)</sup> Journal des Débats et Décrets, pag. 183 et 184.

Et lorsque toutes ces propositions réunies ont été renvoyées pour la forme au Comité de législation, lorsqu'au jour désigné pour la demi - heure qu'on accorde pour la discussion, le Comité a sanctionné par son rapport la loi de Collot-d'Herbois, et frappé de mort tous les Emigrés indistinctement, qu'arrive-t-il? il arrive qu'Osselin lui-même ne peut se défendre d'un remord; qu'Osselin lui-même se récrie contre le mot indistinctement, le trouve immoral et barbare (1), veut absolument des distinctions entre les Emigrés; et demande qu'on établisse un autre principe, d'après lequel le Comité présentera un autre projet.

Et la loi qui a paru immorale et barbare à un Osselin, s'exécute aujourd'hui sous le nom de loi sonstitutionnelle!

## Buzot, Rédacteur.

Mais comme il faut retrouver par-tout ce que le Cardinal de Retz définissait avec tant de justesse, le ridicule dans l'abomination, voilà Buzot qui se présente pour adoucir la loi de Collot-d'Herbois. Buzot s'indigne aussi de la peine de mort prononcée indissinctement; Buzot annonce qu'il va concilier la justice et l'humanité. Et en conséquence, voici littéralement ce que dit Buzot (2): « Je distingue trois sortes » d'Emigrés, ceux pris les armes à la main, ceux qui

<sup>(1)</sup> Journal des Dibats et des Décrets, pag. 626.

<sup>(21)</sup> Ilid. pag. 6.3 e. 624.

n ont fui dans des pays ennemis, ceux qui se sont n réfugiés dans des contrées voisines .... Ce serait » une étrange loi que celle qui confondrait le traître, » le lâche et le faible .. Il faut donc le distinguer.... » D'un autre côté, si vous faites une distinction. » votre loi sera inutile, parce que vous ne serez ą jamais assez instruits pour l'appliquer sans injus-» tice . . . Si on s'était attaché aux vrais principes, » les condamnerait-on tous à la mort ou à la dépor-\* tation? Non.... Le moyen d'éviter l'arbitraire est • de prononcer le bannissement contre tous, et contre n tous la peine de mort s'ils veulent rentrer.... Alors » vous ne violez aucun principe... vous punissez les » traftres qui ont été susciter des ennemis à leur » patrie .... A l'égard du lâche qui a quitté sa patrie, » vous ne le frappez pas, vous le repoussez.... Vous chassez de la terre de la liberté des hommes... qui , vous laissent, en partant, tout ce qu'ils possèdent. » leurs biens . . . . Qu'ils soient donc tous bannis, et » que celui qui oserait mottre le pied sur notre terri-» toire soit puni de mort ».

Ainsi parle, ainsi argumente Buzot, et je doi répéter que toutes ces phrases sont littérales. Les agleries qui avaient éclate en murmures (1). l'entendant parler de justice et d'humanité, l'applaudissent avec transport 2) quand elles l'ont vu arriver au bannissement et à la mort. Collot-d'Herbois ne trouve pas

<sup>(1)</sup> Sournal les Débais on des Décrets, pag. 626.

<sup>( 2 )</sup> Ibid. pag. 6\_6.

que sa loi ait rien perdu à l'amendement de Buzot! et se garde bien d'y rien opposer. Danton, alors ami et presque collègue de Roberspierre; Danton, ce Ministre de la Justice, qui, le 31 Août, avait fait remettre en prison, pour les massacres du 2 Sentembre, le malheureux Montmorin innocenté même par le jury révolutionnaire; Danton qui avait dit alors au jury et aux défenseurs de l'accusé absous. La question n'est pas s'il est coupable ou innocent. la question est s'il est aristocrate ou non; Danton prend la parole après Buzot. Avec ce galimathias féroce, qui était son caractère distinctif, il dit que quand la liberté est en péril, elle a soif du sang de la tyrannie; mais que quand elle reporte la terreur chez ses ennemis, elle doit faire des loix dans le calme, et que cette loi, si on adopte la proposition de Buzot, deviendra une loi dans le calme. Puis, tant il est calme! tant sa soif de sang est déja étanchée! il personifie la patrie en lui, et se mettant en présence de l'homme émigré par faiblesse : « Malheu-» reux ! lui dit-il, tu m'as laissée dans les jours de » péril. Eh bien! éloigne-toi à jamais. Ne reparais plus » sur mon territoire. Il est devenu un gouffre pour » toi. Et si tu oses braver la loi, que la loi fasse » tomber ta tête (1)! » A ce mot de gouffre, à cette image de têtes tombantes, les galeries transportées ordonnent à Buzot de rédiger son amendement à la loi de Collot; Buzot obeit, et des cris, des hurlemens appellent aux voix!

<sup>(1)</sup> Journal des Debats et Décrets, pag. 625.

Un nouveau prodige s'opare. Une voix perce à travers toutes ces voix, laquelle réprouve tant de précipitation à porter une loi plus terrible mille fois que la révocation de l'édit de Nantes; laquelle prononce fortement: cela est impossible; laquelle de mande une discussion plus étendue (1). Eh bien! cette voix est celle de Camille Desmoulins! Camille Desmoulins, celui qui, en 1789 s'était intitulé avec complaisance: le procureur-général de la lanterne, a donc reculé avec effroi devant les proscriptions décrétées en Octobre 1792, et déclarées constitutionnelles en Août! 1795!

Tallien surprend moins; il fut ce jour-là le Tallien du o Thermidor: mais je me garderai bien de perdre une seule parole de celles qu'on a recueillies de lui dans cette fameuse séance, Et moi aussi (1), s'écrie Tallien, je crois impossible de fermer la discussion.... Sous le mot d'Emigrés vous comprendriez des vieillards, des femmes, des enfans forcés par leurs parens de quitter la France. . . Le mot d'Emigrés ne peut pas trouver place dans cette loi, car ce sont les Français fugitifs et rebelles, armés contra leur patrie, que vous voulez punir, et non pas les simples Emigrés. La milice de Roberspierre s'indigne; toute la salle retentit de clameurs, les galeries se lèvent et commandent qu'on décrète la loi de proscription, Tallien, élevant sa voix au-dessus des cris de la fureur, prononce cette prophétie: « Vous serez forcés d'établin

<sup>(1)</sup> Journal de; Débats et Décrets, pag. 622.

» un jour cette distinction (1) », et il a le courage de demander encore « qu'on remplace l'expression d'Emi-» grés par ces mots: Les Français fugitifs et rebelles na Mais les ordres de Roberspierre étaient donnés. et déja la délibération commençait à lui paraître trop longue. Péthion, président de cette mémorable séance, Péthion, le maire du 2 Septembre, Péthion louvoyant alors entre les deux partis, et faisant croire à chacuu d'eux qu'il lui appartenait ; Péthion ayant en lui une égale analogie, soit avec la férocité de Collot, soit avec la sottise de Bazot, savorisait la loi qui était le résultat de l'une et de l'autre. Il ferme la discussion et au milieu du rugissement des tigres quand ils ont saisi leur proie, ils prononcent : « La Convention na-» tionale décrète que tous les Emigrés Français sont » bannis à perpétuité du territoire de la République, » et que ceux qui, au mépris de cette loi, y ren-» treraient, secont punis de mort!...... Et le rapport, et la discussion, et les suffrages, et la prononciation de ce décret, tout cela n'avait pas occupé. plus du tiers d'une matinée : et au dedans comme au dehors de la France, et sur toute l'étendue de l'Europe ou peut-être du globe, des générations entières et peut-être des siècles entiers àllaient porter le poids et subir la peine de cette énormité de malheurs et de crimes si légérement consommée!!!....

Providence divine! tu as voulu que les trois principaux coupables, Collot-d'Herbois, premier auteur, Buzot, second rédacteur, Péthion, appui et promul-

<sup>( 5 )</sup> Journal des Débats et Décrets, pag. 638.

gateur de cette proscription infernale, fussent punis par un supplice analogue à leur forfait. Nous, dans l'injuste et souvent glorieux exil auquel ils nous ont condamnés, il est au moins quelques pays où nous rencontrons une pieuse commisération et une hospitalité secourable. Nous sommes sûrs d'être accueillis par-tout où se trouve une ame noble. Notre conscience ne nous quitte pas; elle nous rend supérieurs aux dédains de l'insolence, et nous donne le droit d'estimer notre reconnaissance autant que la générosité peut estimer ses bienfaits. Enfin elle nous approuve, nous console et nous fortific. Mais nos trois oppresseurs, ils sont devenus à leur tour des Emigrés! Ils n'ont rien recueilli de ces biens, qu'ils disaient avec tant de complaisance que nous leur avions laissés. Le moment est venu où il n'y a plus eu d'azyle pour eux dans cette patrie, dont ils avaient fait un gouffre pour nous. Deux ne sont plus (1) obligés de s'exiler eux-mêmes, ils ont fui dans ces mêmes contrées voisines, dans cette même Suisse alors généreuse et hospitalière pour nous; et comme s'ils eussent cru, que leurs traits décelaient leurs crimes, ils ont eu peur d'un être vivant, ils ont fui la demeure des hommes, les villes, les bourgades, jusqu'aux hameaux; ils ont été vagabonds, errans de rochers en rochers, sans toît pour s'abriter, sans vêtemens pour se couvrir, sans pain pour alimenter leur coupable vie. Consumés ensin par le remords et l'inanition, ils se sont sentis mourir de rage et de faim; et c'est le hazard qui a

<sup>- (</sup> I ) Pétion et Buzot.

fait trouver leurs restes impurs, gissans à demi-dévorés dans une caverne solitaire. Le troisième vit encore, mais déporté par un décret bien plus applaudi que celui dont il nous a frappés, mais plus criminel que ceux qui le sont le plus, mais condamné à porter le nom de Collot qui est plus que le signe de Caïn, il doit fuir tôt ou tard les habitans de la Guyanne, comme ses complices ont fui les habitans de l'Helvétie, es préparer aux tygres de l'Amérique la pâture que les autres ont fournie aux ours de l'Europe.

PEUPLE FRANÇAIS, que je vienne un instant me reposer avec vous. J'ai fini toute ma discussion sur les Emigrés, de quelle classe qu'ils soient, pourvu qu'ils n'aient pas persé les armes contre la République. Les anciens Jurisconsultes, ceux du moins qui étaient fidèles à la voix de la nature et dé la raison, exigeaient, pour la conviction du crime; des preuves luce meridianit clariores. Eh bien! moi, non pas sur un simple individu. non pas sur quelques familles, mais sur des peuplades entières d'infortunés, autrefois portion distinguée d'un des plus grands peuples du monde, je viens de répandre ce jour de l'innocence et de la justice plus éclatant, que le soleil dans son midi. Malheureusement ce n'a pu être qu'en mettant dans le même dégré d'évidence l'amoncellement de crimes dont ils ont été les victimes. Républicains vertueux, si j'ai souvent satisfait vos cœurs, souvent aussi je les ai déchirés. J'ai dû plus d'une fois vous rejetter dans de pénibles incertitudes: et en effet, lorsqu'un fantôme de République se trouve mêlé par-tout à un développement de scénes si spouvantables, il faut une grande force d'esprit pour

ne pas étendre son horreur jusques sur le nom avec lequel on a prétendu légitimer tant de forfaits. Mais ne nous écartons de la justice ni vous, ni moi, car dans la justice seule est notre espoir et le vôtre. Convenons que comme il a été atroce et absurde d'apprécier la Monarchie de la dernière race par les boucheries de la première, il serait maintenant injuste et odieux de confondre la République de 1795 avec celle des trois années précédentes; les tribunaux qui punissent les Jacobins avec ceux qui servaient leurs fureurs; les deux Conseils qui font des loix, avec la Convention qui ordonnait des meurtres. Mais convenons aussi que la dernière méprise ne serait pas aussi révoltante que l'a été la première; car taut que la proscription de tous les Emigrés subsiste, il reste quelque chose de l'ancienne République dans la nouvelle. Il reste l'œuvre née du crime et qui l'engendre; qui, ne pouvant être purifiée par aucun mélange, corrompra, au contraire, tout ce qui approchera d'elle, lancera la démence au sein de la sagesse, et placera l'affreuse nécessité d'être coupable dans le cœur qui, sans elle, aurait eu la plus ferme volonté de conserver ou de recouvrer l'innocence.

Et remarquez bien, Peuple français, le nouveau caractère de perversité qu'acquerra désormais cette injustice, s'ils osent encore la soutenir. Sans doute je n'ai eu qu'à rassembler des faits; mais ces faits étaient épars, oubliés des uns, inconnus aux autres, ensevelis dans la confusion et la multiplicité des événemens, des décrets, des révolutions qui se sont successivement effacées. Depuis long-tems, la plupart des oppresseurs se souvenait seulement qu'il y a des

proscrits, sans se rappeller tous les caractères de la proscription; les victimes elles-mêmes sentaient saigner leur blessure; sans savoir quelle est la main qui les a frappées. Parmi les dernières, des plaintes vagues et affaiblies indiquaient l'épuisement du désespoir et presque l'oubli de leurs droits; parmi les autres, il était des formules d'outrages et de calomnies, qui avaient acquis une espèce de possession; et comme il est rare que des sons qui frappent perpétuellement l'oreille, ne finissent pas par porter quelque préjugé dans l'esprit; comme les imposteurs, à force de répéter leurs mensonges, parviennent à se les persuader à eux-mêmes, ainsi l'homme oruel, à force de donner le nom de justice à sa cruanté, et la qualification de coupables à ses victimes, peut arriver quelquefois à croire qu'il n'est que sévère. Mais voilà le faisceau rassemble! Voilà tous les souvenirs éveillés, toutes les consciences averties, tous les droits revivans. Voilà le système de cette horrible proscription, dégagé de de tout ce qui l'encombraît, produit tout entier au grand jour. Toutes ses parties sont misés ensemble. On le voit, on le suit dans sa naissance, dans ses moyens, dans son exécution, dans ses conséquences. Ceux qui, comme vous, honnêtes et sages Républicains, ont besoin de la justice pour leur cœur, et sentent que la République en a besoin pour sa sûreté, ceux-la se verront avec transport dégagés de la honte de transiger avec un crime si manifeste et si hideux. Ils crieront dès ce moment: anathème à la loi de Collot d'Herbois! ils n'invoqueront plus la clémence, mais la justice pour tont Emigré, quel qu'il

soit, accusé seulement d'avoir abandonné la France. Quant aux hommes, si on doit les appeller de ce nom, à qui Collot-d'Herbois et Roberspierre ont légué leur ame et leurs volontés, ils verront du moins qu'en parlant de nous désormais, il faut qu'ils renoucent à toutes ces injures bannales de trahison, de lacheté, d'infamie; car il reste bien démontré qu'à eux seuls appartiennent tous ces caractères, tandis qu'au contraire je plaide devant vous, PEUPLE FRANÇAIS, pour les martyrs de la sidélité, pour des hommes qui ont poussé jusqu'à la témérité le courage de la vertu, pour des êtres enfin de tout sexe et de tout âge, qui, au risque des plus grands malheurs, ont voulu conserver un cœur et des mains pures. Oui, qui que vous soyez, qui oserez encore soutenir la loi de Collot-d'Herbois, vous ne pouvez être plus ni criminels, ni audacieux à demi; il n'est plus d'hypocrisie possible pour vous; je vous ai réduit à un seul langage, et ce langage, le

« La loi de Collot d'Herbois n'était pas plus dans » son ame que dans la nôtre. Collot d'Herbois, Carrier, » Le Bon, Barrère, Couthon, Saint-Just, Robers » pierre, ont été nos collègnes, nos amis, nos asso- » ciés, tant qu'ils n'ont pas voulu être nos rivaux et » nos maîtres. Tout ce qu'ils ont fait périr jusqu'au » 51 mai 1793 a été bien tné, parce qu'alors ils tuaient » avec nous. Tout ce qui a péri depuis le 31 mai serais » également bien tué, s'ils n'avaient pas voulu nous » tuer nous-mêmes. Il nous plait de dater le règne de » la terreur, non pas du jour où nous l'avons répans due ensemble sur toute la Rrance, mais de l'heure

» à laquelle ils l'ont étendue sur nos têtes. Mainte» nant que nous avons puni leur trahison envers nous,
» nous poursuivrons l'accomplissement de leurs des» seins sur vous. Nous remplirons la carrière que nous
» avons commencée avec eux, et qu'ils suivraient en» core avec nous, s'ils avaient été aussi fidèles à leurs
» complices qu'impitoyables pour leurs victimes. La
» loi de Collot-d'Herbois sera exécutée. »

Combien doit durer une république dans laquelle se tient un tel langage, et se poursuit un tel système? c'est ce que j'examinerai bientôt; mais je n'en suis encore qu'à la question de ce qui est juste, et non à celle de ce qui est utile.

PEUPLE FRANÇAIS, il est donc démontré, si jamais quelque chose le fut parmi les hommes, c'est donc un axiôme de justice et une vérité mathématique, que tous les Français émigrés qui n'ont pas porté les armes, tous, jusqu'au dernier, doivent être rayés de la liste des proscrits.

Passons à ceux qu'on accuse d'avoir trahi leur patrie, parce qu'ils ont porté les armes.

Emigrés accusés d'avoir trahi leur patrie.

In me semble entendre ici un de ces hommes auxquels je m'adressais tont-à-l'heure, un de ces malheureux héritiers de l'ame et des volontés de Collot-d'Herbois, frémir en me voyant entrer dans cette nouvelle discussion, et murmurer avec une fureur concentrée: Même dans cette classe, il va les trouver tous innocens.

Tous... plaise au ciel! et je suis bien sûr que plus je parviendrai à chiacer de noms sur la liste des.

proscrits, plus j'acquerrai de faveur auprès de ceux devant lesquels vous et moi sommes maintenant en jugement. Oui, Peuple français, et vous vous offenseriez de me voir douter; oui, vous bénirez d'autant plus mes efforts; oui, j'aurai mérité d'autant mieux de vous, que je vous aurai délivré davantage et du malheur de méconnaître, et du tourment de hair, et de la honte de laisser assassiner en votre nom tant d'innocens, que les préjugés de la terreur et l'activité de la calomnie, que tous vos tyrans et toutes vos souffrances ont dû vous conduire à regarder habituellement comme coupables.

## Plusieurs classes parmi les Emigrés armés.

Mais vous que l'idée du crime rassure et que le nom d'innocence effraye, ne m'accorderez-vous pas cependant cette proposition générale: — S'il était vrai que dans la classe des Emigrés armés il fût encore bien des sections différentes; s'il était vrai que, parmi ces sections diverses, il en fût plusieurs pour qui prendre les armes eût été un droit, un mérite, une nécessité, un devoir, ne serait-il pas injuste de les confondre avec celle à qui l'on peut en faire un crime?

Maintenant, Peurle français, j'ai à leur proposer une suite de questions, que j'ose vous présenter en même tems qu'à eux; questions simples, auxquelles je demande une réponse aussi simple.

## Questions.

Dans un pays où il n'y a pas de loi qui me protège,

et où il y a une force qui m'attaque, ai-je le droit d'opposer une force qui me défende?

Si, dans un pays, on élève une barrière entre moi et mon champ, ai-je le droit de la franchir, ou de la renverser?

Si des bandes de brigands ont violé mon asyle domestique, et en ont emporté ma dépouille, ai-je le droit de rassembler une troupe d'amis, et d'aller reprendre ce qui est à moi?

Si l'on m'a chassé à main armée de ma maison, ai-je le droit de me la rouyrir à main armée?

Si, après m'avoir déclaré, par un acte qu'on appels lait loi impérissable, que je pouvais sortir de mon pays à volonté; si, après m'avoir forcé d'en sortir pour mon repos et ma sûreté, l'on a puni le seul fait de ma sortie par un bannissement à perpétuité, par une confiscation universelle, par la mort au premier pas que je ferais sur ma terre natale, la justice m'autorise-telle à y revenir tenant d'une main la loi qui devait garantir mon droit, de l'autre le glaive qui doit défendre ma tête?

Si ma famille a été, comme moi, chassée, bannie, dépouillée, proscrite, est-ce un devoir pour moi d'aller conquérir son toit et sa subsistance? Si elle a été immolée, massacrée, ai-je le droit de la venger sur ses assassins? Si je la sais ensevelie dans les cachots, confondue dans cette foule innombrable de Français de tout sexe et de tout age, qu'on encombre journellement dans des charrettes, pour les faire périr en masse, sous la forme déguisée d'un jugement, la justice me donne-t-elle le droit, la nature m'impose-t-

elle le devoir d'appeller le ciel et la terre à son secours, de crier à tous les gouvernemens et à tous les hommes: Des bras! des armes! et que j'aille arracher ma mère, ma femme, mes sœurs, mes filles, aux couteaux des assassins qui s'apprétent à les déchirer?

Si les affections de la nature permettent que je me livre à celles de la patrie; si je ne puis supporter l'opprobre, l'esclavage et la désolation de mon pays, sera-ce un mérite à moi de me dévouer pour effacer sa honte, détruire ses tyrans, rétablir sa tranquillité? Les siècles passés ont-ils fait un mérite à Trasybule, à Trasybule exilé, proscrit, fugitif, d'être venu venger et délivrer sa patrie du joug des trente tyrans (1)? Les siècles futurs feront-ils un mérite aux Thermidoriens d'avoir pris les armes pour détruire l'exécrable Roberspierre, pour ensevelir avec lui les compagnons de sa tyrannie, et pour fermer l'antre infernal du Jacobinisme?

Enfin je suppose que, banni injustement par les trente ou par les sept-cent tyrans de ma patrie, que plongé avec toute ma famille dans l'abyme de la misere, je n'aie du, pendant deux ans, sa subsistance et la mienne qu'aux bienfaits d'une Puissance étrangere; que cette Puissance me dise un jour: « Voilà, » des armes; venez combattre avec ceux qui vous ont » nourris, contre ceux qui vous ont affamés; si vous » refusez de marcher, demain il n'y a plus de pain ni

pandaient le sang par torrens, et sous lesquels la malheureuse Athènes ac savait que trembler et pleurer, Entreriens de PHOCION.

p pour yous, ni pour votre famille. Alors sera-ce un devoir et une nécessité pour moi de prendre les armes? Est-ce une nécessité pour l'homme d'être nourri? Est-ce un devoir pour un fils, pour un époux, pour un père de se sacrifier pour obtenir du pain à ses vieux parens, à son épouse dénuée, à ses malheureux enfans?

Républicains, j'ai demandé une réponse simple à ces simples questions. Point de phrases, un oui ou un non.

Ah! j'entends le Peuple français me répondre oui par acclamation, et ceux qui ne veulent pas mêler leurs voix à la sienne se taisent. Le dernier effort des tyrans les plus opiniatres sera ici de ne vouloir pas rendre hommage à la vérité, de ne vouloir pas la confesser de bouche; mais les lèvres d'aucun n'oseront la nier, comme l'ame d'aucun ne pourra la repousser. Mes principes sont établis.

## Résultat. Classes d'Emigrés armés, non coupables.

Eh bien! posons donc pour premier résultat que tout Emigré Français qui a eu le malheur de porter les armes, mais qui peut avec vérité se classer dans une des sections que je viens de décrire, est effacé par le doigt de la Justice sur le livre de Proscription; car il n'a fait ou qu'exercer le plus imprescriptible des droits, ou que remplir le plus sacré des devoirs, ou qu'acquérir le premier des mérites, ou qu'être entraîné par la plus irrésistible des nécessités.

Ils vont s'y ranger tous, s'écrient encore nos persécuteurs! Prenez garde; car si vous dites vrai, si tous

en effet peuvent s'y ranger, vous n'en pouvez frapper aucun. Eh bien! moi je n'ose pas espérer que jusqu'au dernier puisse se revêtir d'un des caractères que j'ai désignés. Mais en laissant à tous le droit naturel et légal de provoquer des enquêtes que la faulx de la destruction a rendues, hélas! plus faciles que vous ne l'imaginez, je vais, à partir de la première époque où il y a eu des Emigrés (puisque c'est le nom convenu), indiquer ceux que, dès ce moment et à jamais, il me sera impossible d'appeller du nom de coupables.

Peuple Français, j'ai besoin ici de votre générosité. Peut-être ne suis-je pas sans quelques titres pour l'invoquer. Peut-être le défenseur qui oublie ses intérêts peut-il demander aux juges d'oublier leurs préventions: car enfin, en écartant cette qualité d'étranger à laquelle m'avait réduit la Constitution de 1791, et en me considérant comme Français, je suis, moi, une des victimes échappées. C'est la veille du 2 Septembre que la Providence m'a tiré des prisons de l'Abbaye ( et puisse-t-elle m'avoir réservé peut-être, à cet instant, un des faibles instrumens de sa bienfaisance!) je n'ai pris aucune part à la guerre, et j'ai conjuré, dans son principe, les funestes auspices sous lesquels on l'a commencée. Vous voyez bien qu'une adresse vulgaire, qu'un, égoïsme pous lequel il n'est que trop facile d'obtenir grace aujourd'hui, me conseilleraient de retracer, de renforcer sans cesse la ligne de démarcation entre les deux classes d'Emigrés, de revenir toujours sur ce z Septembre, et sinon de dévouer ce qui serait trop révoltant, au moins d'oublier dans ma défense tout co qu'il a été fait de victimes avant cette horrible époques

Mais que le sol de la France s'ouvre pour m'engloutir, plutôt que j'achète la liberté d'y reparaître en repoussant, même par mon silence, ceux que j'y crois rappellés comme moi par la justice, quel que soit ou la distance des époques qui ont causé notre sortie, ou la diversité des projets qui nous ont suivis dans notre exil. Anathême à celui d'entre nous qui, perdu au milieu de tant d'obscurités, qui courbé sous le poids de tant de calamités, oserait réclamer la pureté exclusive pour une seule opinion, l'intérêt exclusif pour une seule infortune, l'exclusive réparation pour une seule injustice! Un peuple de malheuseux est un peuple de frères, et ceux que la fortune a placés dans une position moins désespérée, ceux que la tempête laisse encore flotter sur quelques débris, deviennent indignes de salut, s'ils ne tendent pas une main secourable à tout ce qui s'enfonce autour d'eux.

Français, il fut une guerre entre les Romains et les Privernates; laquelle semblait devoir finir par l'extermination d'un peuple ou de l'autre. Rome triompha sans retour. Asssiégés dans leur dernière ville, les vaincus envoyèrent sol iciter la paix. Les ambassadeurs introduits dans le sévat, le consul leur demanda quel shâtiment ils croyaient mériter? Celui, répondirentiels, que méritent des hommes libres, qui, ne croyant pas avoir dégénéré de leurs ancêtres, ont tout tenté pour conserver l'héritage qu'ils en avaient reçu. Le sénat expia l'insolence de son consul, et récompensa le courage des vaincus en leur rendant leur territoire et en les faisant Citoyens Romains. Peuple, c'est avec de tels moyens qu'on fait exister une république

c'est en vous croyant dignes de tels exemples que je vais passer avec vous en revue une portion d'émigrés ayant porté les armes, en vous demandant si le châtiment que ceux-là méritent est celui qu'on réserve à des coupables.

#### Individus.

Il est des infortunes augustes qu'on ne peut approcher qu'avec saisissement, ni agiter qu'avec scrupule; des infortunes qu'on eut voulu pouvoir détourner au prix de son sang, et auxquelles on doit un respect silencieux, quand on ne peut pas leur porter un dévouement secourable; mais puis-je me taire entièrement sur cette race glorieuse, forcée de fuir d'un pays dont elle avait été si souvent l'orgueil et le boulevard? Mais pourrais-je, sans blasphême, attacher le nom de coupable à ces trois générations de héros qui poursuivis par tant d'injustice et d'ingratitude; qui, apprenant dans l'exil la dilapidation legale de leur patrimoine, la profanation impie de leurs trophées, le meurtre impuni de leurs serviteurs; qui, se trouvant euxmêmes entourés par-tout des embûches du crime, en ont appellé noblement des poignards à leur épée? surtout quand ils ont fait une guerre non pas seulement loyale, mais sublime; quand ils se sont plu à payer à la valeur républicaine la même admiration qu'ils savaient inspirer par la leur (1); quand ils ont détesté

<sup>(</sup>r) Non, il n'y a tien d'égal à la valeur des Français Royalistes, que colle des Français Républicains, écrivait le Duc d'Anguein en sortant d'un combat où il avait été blessé, et où son pète et-son ayeul avaient eu leurs habigs etiblés de ballesé

la seule idée de représailles, que vous-mêmes n'eussiez pu trouver injustes, mais qu'eux-mêmes n'ont jamais pu se croire permises; quand ils n'ont pas eu un seul prisonnier en leur pouvoir, sans se souvenir aussi-tôt qu'il était né leur concitoyen; sans lui prodiguer ces traitemens magnanimes qui enfin ont triomphé de toute la barbarie des décrets, et ont rendu tous les guerriers Français à la générosité originelle de leur caractère? Croyez-vous que ceux-là eussent le droit de vous dire comme les *Privernates*: « Nous n'avions pas dégéneré de nos ancêtres ».

PEUPLE FRANÇAIS, appellerai-je coupables tous ceux qui se seront armés contre la révolution, parmi les fils, les frères, les parens, les amis de Launay, de Fleselles, de Foulon, de Berthier, de Montesson, de Mesmay, de Barras, de Batilly, de Listenay, de Montjustin, d'Ambly, de Sainte-Colombe, de Reuilly, de Voisins, d'Albert, de Bonneval, de Saint-Julien, de Villars, de Castelet, de la Jaille, de Mauduit, d'Escayrac, de Pascalis, de Massey, de Clarac, de Chaponay, de Guillin, de Rochegude, de Duhamel, de la Rochefoucault?... Je m'arrête, car cette énumération prendrait un volume.

Appellerai-je coupables les parens, les camarades de cet intéressant Varicour, de ce respectable Miomandre, de toutes ces victimes héroïques du fameux 6 octobre 1789, qui, fidèles aux volontés, unis au dévouement de Louis XVI, avaient mieux aimé attendre et recevoir la mort, que la repousser en la donnant, et dont la vertu vraiment céleste n'a purobtenir ni vengeance pour leur mémoire, ni jus-

tice et sureté pour les objets de leur affection et de leur sacrifice?

Appellerai-je coupables, s'ils ont pris les armes, ce frère qu'on avait placé sous l'échafaud, pour recevoir sur sa tête le sang de son frère qu'on allait immoler?— Cet autre frère que j'ai vu errer en Suisse, la respiration entrecoupée, les yeux fixes, voyant par-tout le cœur palpitant de son frère déchiré, entendant partont les cris d'une mère dont la douleur avait égaré la raison?

J'ai parlé des individus, parlons des provinces entières.

#### Provinces.

A Dieu ne plaise que je vous retrace, pour la troisième fois, l'image déchirante de cette ville autrefois si fortunée, de ce peuple tombé tout-à-coup, des bras du gouvernement le plus paternel qui fût sur la terre, dans les serres de la plus féroce tyrannie que le monde eût connue! Cependant, je ne vous ai encore rappellé les scènes d'Avignon que pour justifier la fuite de ses habitans; mais fixez, mais suivez tout ce qu'a éprouvé cette cité de douleur, depuis le premier jour (1) où trois cents familles principales en sortirent à-la-fois, jusqu'à la dernière époque (2) où une population florissante de trente mille ames se trouva réduite à un misérable troupeau de cinq mille esclaves ou instrumens du Jacobinisme, et dites-moi si tous Avia

<sup>(1)</sup> Premiers massacre.

<sup>(2)</sup> Après l'absolution de Jourdan.

gnonais, qui en eut eu le pouvoir, n'eut pas eu le droit de soulever le monde entier contre les infatigables bourréaux de sa malheureuse patrie.

Je vous ai dit que bien d'autres provinces avaient subi les mêmes destinées aux mêmes époques et avec les mêmes caráctères; remarquez bien ces expressions.

Aux memes époques, c'est-à-dire non pas seulement pendant les deux années émployées à travailler cette constitution, qui ne pouvait être, disait-on, trop achetée, mais pendant une année entière après l'établissement, ou, en d'autres termes, pendant toute la durée de cette constitution, qui devait, disait-on, porter par-tout la paix et le bonheur.

Avec les mêmes caractères, c'est - à - dire que ces provinces désolées n'étaient pas livrées seulement à la cupidité des brigands et à la fureur des meurtriers, mais à la trahison et à la complicité de ces pouvoirs constitués dont elles auraient du attendre abri et protection.

C'est sur-tout à ces deux motifs que je dois m'arrêter dans cet instant. C'est d'après eux que doit être jugée la question des *Emigrés* qui ont pris les armes, parce que la persécution sans fin produit le désespoir, parce que le meurtre protégé par la loi ne laisse d'autre défense que les armes. C'est là précisément ce qui replace l'homme dans l'état de nature; c'est là ce qui lui donne le droit, ce qui lui impose la nécessité de chercher dans sa force la sûreté qu'il ne peut plus trouver ailleurs.

Ainsi, quand je retranche du rôle des coupables tout ce qui a puls'armer parmi les Lyennais, ce

n'est pas seulement parce qu'ils ont vu détruire leure atteliers, ravager leurs campagnes, raser les habitations hospitalières de leurs plus généreux concitoyens (1); cen'est pas seulement parce que le venérable Guillin (2) a été coupé par morceaux à la lueur de son château. embrasé; ce n'est pas seulement parce qu'un groupe de ses meurtriers a été arrêté dans les bois, courant après sa femme et ses enfans, un autre surpris ldans une auberge, dévorant les membres de la victime immolée; mais c'est sur tout parce que la justice de l'Assemblée constituante a laissé ces antropophages vivre paisiblement dans une prison passagère; parce que la clémence de l'Assemblée législative les a, en verte de l'amnistie, lâchés sur le territoire de Lyon, comme Jourdan sur celui d'Avignon, et parce que la dellevrance des meurtriers de Guillin annonçait des lors le proconsulat de Collot-d'Herbois, an mariant mont

Ainsi en Bourgogne, lorsque pour premier bienfait de la constitution nouvelle, des curés, des vieillards, des seigneurs agricoles (3) qui se rendaient avec résignation où la loi les appellait (4), ont été les uns assassinés à coups de couteaux, les autres assommés

de tems; la destruction de fond en comble de la superbe habitation. de M. de Chaporay, d'un homme qui avait u arqué tous les jours de sa ve par quelque bienfait, vingt-quatre mai, 17,51.

<sup>(2)</sup> Vinga-six mai 1791.

le Ciré de Massigny, etc.

<sup>(1)</sup> Aux Assemblées Primaires.

i coups de baton, d'autres lapidés et leurs membres portés en triomphe; ainsi en Normandie, lorsqu'après la promulgation du nouveau pacte national, en un seul jour et dans une seule ville, quatre-vingt-quatre propriétaires principaux ont été arrachés d'une église, trainés en prison, excédés d'outrages et de coups pendant la route, plusieurs blessés, d'autres massacrés sur les marches de l'autel ou dans les rues (1), tout Bourguignon, tout Normand qui a couru aux armes eté absous par la nécessité, et souvent justifié par le devoir.

Que des ouragans de feu eussent, pour ainsi dire, à des époques périodiques, dévoré en Bretagne les hommes et leurs habitations (2), on pouvait encore demander à la loi justice et dédommagement; mais lorsqu'un décret, traitant tous ces attentats d'égarement momentané, venait éteindre toutes les procédures commencées, et mettre les prisonniers en liberté (3); lorsqu'un autre frappait d'accusation jusqu'aux magis-

ar ( 1 ) A Cien , Novembre 17: T

Voyey une liste authentique de cinquant-e nq châteaux ou habitations d'officiers-publies, qui, seulement à Pépoque du treize mars 1793, et seulement dans une partie de la Bretagne, ont été assiéges, pillés ou brûlés. Le nom de chaqu lieu, celui de chaque propriétaire y sont inscrits. M. Mallet-du-Pan répondait avec cette liste aux imposteurs ou aux imbécilles qui disaient alors, et qui répètent encore aujourd'hui, qu'il, y a peut-être eu, dans toute la France, huit ou dix châteaux dont on a cassé les vitres. C'est Roberspierre, gémitesant de ce qu'un innocent avei péri dans les massacres du deux septembre.

<sup>(3.)</sup> Décret du neuf acûs

erats du peuple qui apportaient au maintien de l'ordre une sévérité bienfaisante (1); lorsqu'à la destruction des propriétés une seconde Assemblée nationale venait joindre le tourment des consciences, si vivement senti dans ces contrées religieuses (2); lorsqu'une troisième y envoyait des proconsuls, dont la cruauté créait la guerre en réduisant au désespoir jusqu'aux habitans timides et jusqu'aux hommes soumis (3), pouvaiton soupçonner que la même Convention qui a profèré ces dernières paroles oserait appliquer le nom de conpable à un seul des Bretons qui ont combattu, quelque part que ce soit, pro aris et focis?

Que toutes les villes du Languedoc (4) eussent été tour-à-tour à la merci de ces bandits ambulans, qui, armés de nerfs de bœuf, et s'intitulant le pouvoir etécutif, insultaient la pudeur des femmes, mutilaient et assommaient les hommes, tombaient sur la foule prosternée dans les églises, et lançaient sur elle les débris de ses autels, que des armes plus meur-trières eussent à vingt reprises inondé ces mêmes villes du sang de leurs citoyens, de leurs magistrats,

D I YO'Y'SALL

non emperol : ( ) midden fish (1) Décret du quatorze sevrier 1752

<sup>(2)</sup> Novez le Journal de serre assemblée à commencer par le sance du singteun octobre 1727, en l'on proposa d'abord de parquer les prêtres, pour arriver successivement à déporter les uns, de massacrete, pouver et affamer les autres, 1,25 de massacrete.

<sup>( 3 )</sup> Rapport du Comité sur la guerre civile de l'Ouest.

Uzes, Samuiers, Saint-Gilles, Lunel, etc.

de leurs prêtres (1), on pouvait encore les empêcher de saisir le glaive de la vengeance, en leur montrant celui de la justice levé pour les satisfaire. Mais quand les décrets de la législature venaient pardonner et encourager les massacres; lorsque faisant disparaître des adresses de six mille citoyens devant, des libelles de quatre cents Jacobins, on mandait, on interdisait, on cassait les municipalités les plus scrupuleusement constitutionnelles; lorsqu'en ordonnant une nouvelle élection libre, on défendait nominativement aux électeurs de voter pour la magistrat qui avait leur confiance; lorsque dans la grainte de n'être pas obéi on orait par un décret le droit de suffrage à toute une portion de citoyens, à qui plus qu'à toute autre il devait appartenir, (2); lorsqu'également protégés par la seconde législature; mais vaincus dans les assemblées primaires, les Jacobins en armes violaient le sanctuaire des élections, s'emparaient du scrutin le plus legal, ici le fettaient au feu, là le novaient dans le sang, braquaient le canon contre une maison, fusillaient dans une autre des vieillards et des femmes, suspendaient à la porte d'une troisième la tête tranchée du malheureux qui l'avait habitée (3); lorsque non

<sup>\*(1)</sup> Montauban, 13 n ars, 10 mai 1790: Toulouse; 18 ( 19) 20
Avril 1790. Nimes, 29 mars, 3 et 11 mai, 13, 14, 15, 16 et 17 juin
1790. Uzès ; février, 1791. Béziers , février 1791. Tout le Vivarais,
mai 1791. Montpellier, Nîmes, Uzès , Alais , novembre 1791, etc.

<sup>(2)</sup> Decrets des 11 mai, 17 Juin, 26 Juillet, 7 septembre, 23 novembre, 31 décembre 1790, 26 sévrier 1791, etc.

<sup>(3)</sup> Voyee la lettre écrite de Montpellier le 17 novembre 1751,

<sup>13)</sup> Voyez la lettre écrite de Montpelliet le 17 novembre 1791.

plus des nobles, non plus des riches, mais des villes entières, mais un peuple entier était désarmé et livré sans défense à la merci de ses bourreaux; lorsqu'en un jour six cents familles émigraient de Montpellier, quel homme juste pouvait les trouver coupables de se réfugier dans un camp? Quel homme de bien n'eût été chercher des armes, pour les mottre dans leurs mains à la place de celles qui leur avaient été ravies?

Je ferai encore une mention particulière de la Provence, parce qu'indépendamment de ses villes (1) fumantes, comme celles du Languedoc, d'incendie et de carnage, là peut-être la protection a été accordée aux meurtriers et aux incendiaires avec plus d'impudeur que par-tout ailleurs. Là on a éteint despotiquement toute procédure commencée sur des attentats commis. Là on a enlevé de force, les procès aux juges, qui les instruisaient selon leur conscience, pour les transporter à ceux qui les jugeaient selon ce qu'on appellait le sens révolutionnaire (2). Là on a osé envoyer un décret solemnel, portant textuellement qu'après les « interrogatoires des accusés les procé-» dures seraient expédiées au comité des recherches u de l'Assemblée nationale, et qu'il serait sursis au » jugement, jusqu'à ce qu'elle eût ordonné ce qu'il » appartiendrait (3) ». Là, sur le vu des pièces qui

<sup>(1)</sup> Aix, Marseille, Arles, Toulon, Grasse, etc. Août, décembre 1789; fevrier, mars, avril, mai, août, septembre, décembre 1790; janvier 1791. -- Août 1792

<sup>(2)</sup> Décrets du 8 décembre 1789 des 30 janvier, 8 mars, 7 août, 15 septembre 1790, etc.

<sup>(3)</sup> Détret du 25 janvier 1791

présentaient à chaque ligne la conviction des accusés, est arrivé un autre décret qui, pour en finir, a ouvert les prisons à tous les coupables (1). La enfin, comme dans tout le Midi de la France, de crime en crime et d'impunité en impunité, le sang ruissélait encore sous le fer des assassins aux approchés du fameux dix Août (2). Là, l'Assemblée législative, au lien de songer à réprimer les bandes Marseillaises, sollicitait de leurs faveurs l'envoi d'un détachement auxiliaire, qui, trois heures après son entrée à Paris, avait déjà assassiné des gardes nationales Parisiennes (5).

J'ai dit aux approches, je devais dire à la veille da no Août. Peuple Français, daignez remarquer cette époque qui va bientôt acquerir une grande importance.

Au reste, je ne me livrerai pas à une plus longue enumération des provinces (4) qui ont été la prose de cette exécrable anarchie. Je ne vous rappellerai pasen détail ces potences dont les champs et les chémins étaient semés; ces écritaux qu'on y avait suspendus, portant quittance finale des rentes; ces châtéaux éclairés, ces tortures de tout genre par lesquelles on arrachait des propriétaires la renonciation à leurs droits et la remise de leurs tières; l'assemblée nationale finis-

<sup>(</sup>F) Décret du 21 mai 1791.

<sup>2 14</sup> Juillet 1792 à Alais. 21, à Bordeaux, 22, Marseille, 25, août, à Toulon, etc.

<sup>(3)</sup> Au Champs Elisées et dans la rue Saint Florençia, 30 juillez

Le Dauphine, la Franche Conté, le Périgoid, l'Angoumois. Le Poitou, le Querci, le Limousin, etc. etc.

sant par préférer les invitations de Roberspierre à celles de Louis XVI (1), et la constitution, la constitution elle-même venant déchirer toutes ces plaies au lieu de les fermer, consommer toutes ces pertes au lieu de les réparer, venant offrir à toute cette caste de propriétaires paisibles, de propriétaires bienfaisans, ruines, menacés, fugitifs, au lieu d'un dédommagement une insulte, au lieu d'un asyle une amnistie, c'est-à-dire, un encouragement aux brigands pour recommencer. et un moyen à la nouvelle législature pour les seconder. Je n'ajouterai pas à la liste des maux et des dangers physiques la longue suite de peines morales, d'affronts, de calomnies, d'agitations, de doûleurs, capables de rendre la vie plus affreuse que la mortaJe crains d'en avoir trop dit, quoiqu'il ne me fût pas permis d'en dire moins. Ah! que personne ne me croie avide de ces récriminations, ni m'entourant habituellement de ces tableaux. Je n'aspire qu'au jour où il sera possible d'éloigner, et interdit de renouveller ces souvenirs. Mais tant que les victimes sont traitées en coupables, il faut bien prouver qu'elles ont été victimes, et victimes innocentes. Tant que la guerré est déclarée le crime d'une partie des Emigrés, il faut montrer de

<sup>1)</sup> LOUIS XVI avait invité l'assemblee cons iroante à inviter la conduite genéreuse de la ville de Londres qui, lois de la sédition de Gordon, dédommagea les propriétaires des maisons incendiées. Roberspierre avait dit tout simplen ent : J'invite l'assemblée à traisor avec douceur le peuple qui brûle les châteaux. - ne profanez pas le nom du peuple, s'était écrié M. d'Eprémesnil, dites les brigands. - Roberspierre avait f oidement repris : Je dirai, si l'on veut, les aitoyens qui brûlent les châteaux.

quel côté a été l'agression, et de quel côté la défense, Il faut bien mettre en évidence qu'il y a anjourd'hui des hommes condamnés à la mort par des juges qui en frémissent, pour avoir défendu leur vie contre des assassins qui en triomphent,

Peuple Français, nous sommes donc arrives dix Août 1792.

Intérieur de la France, la veille du 10 Août 1792.

Vous avez vu que la veille de cette mémorable époque il n'y avait encore en France, ni liberté, ni propriété, ni sûreté publique ou individuelle ; qu'il y avait au contraire tyrannie, usurpation, aggression constante et féroce. Permettez que j'insiste sur les époques. Le 22 Juillet, une femme (1) était déchirée en lambeaux, et sa tête promenée en triomphe au bout d'une pique. Le 5 Août , tous les membres d'un Directoire, au nombre de neuf, étaient assassinés à la fois pour avoir voulu maintenir des loix (2). Ce 8 Août non pas même la minorité, mais la majorité des Représentans de la nation était poursuivie à coups de pierres, de conteaux et de sabres, pour avoir repoussé une accusation injuste (3)! Le to Aout, i' Assemblée nationale était par la terreur et par les menaces, réduite de sept cent quarante - cinq membres à deux cent quatre - vingtquatre (4).

<sup>(1)</sup> Madame Gaillard, à Marseille.

<sup>(2)</sup> A Toulor.

<sup>(3)</sup> Voyez le Movîteur da 11 aoû 1/92, n.º 2 4.

<sup>24)</sup> Procès-Verbaux. -- Récit Historique de la Révolution du discaoût.

# Qu'avaient fait alors les Emigrés armés?

Mais les Français qui avaient été chassés, ou qui avaient pu s'échapper de ce malheurecx théâtre de rapine et de cruauté, ceux qui avec les droits et les vengeances les plus légitimes à exercer, non - seulement abandonnés, mais opprimés par la loi, n'attendaient que du pouvoir des armes, salut et justice; où étaientils cependant? et qu'avaient-ils fait à l'époque du 10 Août 1792?

PEUPLE FRANÇAIS, je réclame votre attention. Ils n'étaient pas encore entres en campagne : ils n'avaient encore rien fait.

Rien fait! Quoi! ils n'avaient pas armé les Etrangers? quoi! ils n'étaient pas cause et objet de la guerre? quoi! ce n'est pas par eux et pour éux qu'a été allumé l'incendie qui embrase aujourd'hui les deux mondes?

#### Ils ne sont pas cause de la guerre.

Non, Peuple Français, et il est temps de vous détromper d'une erreur dans laquelle on vous a soigneusement entretenu, afin que le nom d'Emigré restat dans votre esprit attaché à chaque sacrifice, à chaque douleur, à chaque vexation, à chaque supplice que la guerre allait entraîner pour vous; afin que vos ressentimens, égarés loin des véritables auteurs de vos maux, allassent toujours s'amonceler sur les précurseurs et les compagnons de votre infortune; afin que vos souffrances valussent encore à vos tyrans ce dernier profit d'entretenir vos haines contre leurs ennemis, afin que jusqu'à vos pertes vous fissent trouver un intérêt dans la perte des autres, dont on vous présentait la dépouille comme votre seul dédommagement possible.

Il est temps que vous sachiez à qui imputer cette guerre qui, en quatre années, a consumé plus de 25 fois tout votre numéraire, et plus de 33 fois tout votre revenu territorial; qui vous a noyés, non pas dans des fleuves, mais dans des mers de sang, a dévoré un huitième de votre population, a produit en un mot encore plus de crimes au-dedans que de conquêtes au-dehors, et, à côté de chaque trophée consacré à la victoire, a voué un monument à l'infortune.

## La guerre est l'œuvre des Jacobins.

FRANÇAIS, si c'est la vérité que vous voulez croire, tenez pour certain que les Jacobins suls ont entraîné cette guerre, seuls l'ont déclarée, et seuls voudraient encore la poursuivre.

#### Preuves.

Voyez, des le 20 octobre 1791, Brissot, alors Jacobin (1), à la tribune de l'Assemblée legislative, qui existait à peine. Déjà au milieu des provocations, des ontrages, des menaces, il disait à ses collègues: » Vous » devez venger votre gloire, ou vous condamner à » un déshonneur éternel ». Il leur disait: « Il ne faut

<sup>(1)</sup> Le Schisme ne s'est formé que plus d'un an après, entre les Jacobins et les Girondins. Jusques-la il y avait en entre les uns et les auxres unité de dogmes, de pratique et de bût. Les derniers étaient cour-au-plus une congrégation particulière dans la grande église.

n pas seulement vous défendre, il saut attaquer vousn même ».

Sans doute il rangeait parmi ses griefs contre l'Europe, l'hospitalité accordée en quelques éndroits aux Emigrés français; mais ce sujet de plainte était confondu par vingt autres qu'il présentait comme plus importans (1). Brissot lui - même parlait avec dédain des Emigrés et de leurs chefs ; il disait lui-même que » leur » nullité serait bientôt à nud; il disait que l'empereur » avait besoin de la paix, et ne faisait que jouer le « gnerrier ». Les membres du comité diplomatique, les oracles de cette assemblée sur le droit public et sur les relations extérieures, Koch, Rhull, Briche, répétaient sans cesse : « Qu'il n'y avait d'armée d'émigrans ni à » Worms, ni à Coblentz, ni dans les Pays-Bas; que » l'armée du cardinal de Rohan était de six cents hom-» mes, qui s'exercaient avec des bâtons, logés en plein " air, mal habillés, mal payes, ayant à leur tête Mira= beau le Cadet; que celle de Monsieur de Condé était » de trois cents gentilshommes et d'autant de palefre-» niers sans armes; qu'il n'y avait donc dans tout cela » que des soldats d'égliss et un feu d'opéra (2).». Avec

<sup>(1)</sup> Une lettre dans Jaquelle le Roi d'Espagne avait encore appellé Louis XVI un Souverain. Une pension que les cours de Russie et de Naples avaient faite à un ex-ambassadeur Français. La protection et l'azyle que le Roi de Suede avait accordé à un autre. Une punition ansligée par l'état de Berne à quelques uns de ses sujets pour un délie commis sur son tetritoire. Une conduite de la Reine de Portugal et du Roi de Sardaigne, que Brissot disait trop connue, et dont il ne faisait rien connaître. et é. etc.

<sup>(4)</sup> Voyet les séances du vingt ocrobre et 24 novembre.

un ton plus imposant, le ministre des affaires étrangères déclarait, sur sa responsabilité: « Que, dans les » provinces Belgiques, on ne permettait aux Emigrés » aucun rassemblement; que le gouvernement de Bru» xelles avait même depuis peu redoublé de précau» tions, pour éviter de donner prétexte à regarder » comme hostile l'hospitalité qu'il leur accordait; qu'en» fin, même à Coblentz, ils étaient sans armes (1) ».

Tout cela était vrai, prouvé, avoué, n'importe; Brissot et les siens n'en voulaient pas moins la guerre, sondés sur ce principe : « Qu'un simple particulier pourrait mépriser ces effrontés baladins; mais qu'il était indigne de la majesté d'un peuple libre de souffrir le voisinage d'un volcan factice, dont la sumée l'incommodait ». Et cette raison était jugée péremptoire! Et l'on n'était plus occupé que de chercher tout ce qui pouvait aigrir, provoquer, empêcher la réconciliation entre les Français, et forcer la rupture avec les étrangers!

Quelques membres de l'Assemblée, qui opinaient avec candeur, avaient cru pouvoir éteindre ces brâsiers avec le sang-froid de la raison et le calme de la justice. Ils représentaient à leurs collègues que » L'émigration était licite (2), et la constitution inattame quable (3); que des millions d'hommes armés n'a-

<sup>(1)</sup> Rapport de M. de Montmorin, séance du trevre-un octobre

<sup>(2)</sup> L'emigration est licite; on n'a pas le droit de co d'imper les intentions. Attendez qu'on vous attaque. Toute autre conduite est injuste et violente. M. Ramond. Séance du vingt octobre.

<sup>(3)</sup> La constitution est inattaquable : le moyen de vaincre est dans l'obsissance aux loix. M. Dumas, ibid.

n vaiena

» vaient rien à redouter, et qu'il n'y avait pas même » lieu à délibérer (1). Brissot ne contestait rien de tout cela; il ne donnait aucun démenti à ces constitutionnels de bonne foi, qui lui avaient dit positivement : « Il n'y a pas le moindre danger (4) ». Au lieu de réfuter cette proposition, il la confimait; il ne voyait dans les Emigrés de Coblentz que des chevaliers errans, des imbécilles dupés par Léopold. Il répétait que ce qui importait le plus à l'empereur, c'était de conserver ses liaisons avec la France. Il déclarait nettement que la coalition, que le concert des puissances était une chimère; puis, pour tâcher d'en faire une réalité. il les outrageait toutes avec plus de fureur que jamais. Il réduisait enfin toute sa politique à ces deux phrases : » En définitif, il faut de l'or pour payer les soldats.... » Il faut la guerre à la France pour rétablir ses finances o et son crédit (2).

Mais les choses n'en restaient pas là. Un de ses brûlans disciples s'élançait à la tribune, et là, au milieu
des accès de son éloquence convulsive, il proférait ces
mots remarquables: « Quoique nous ayons détruit la
» noblesse, ce vain phantôme épouvante encore les
» âmes pusillanimes.... C'est la longue impunité des
» grands criminels qui à pu rendre le peuple bourreau.
» Oui, la colère du peuple, comme celle de Dieu,
» n'est trop souvent que le supplément terrible du si» lence des loix (3) »!.... Et l'on s'indignait de ce que

<sup>(1)</sup> M. Du Bois du Bay. Ibid.

<sup>2)</sup> Séance du vingt-neuf décembre.

<sup>(3)</sup> Isnard, séance du trente-un octobre.

les émigrans n'étaient pas ou arrêtés dans leur fuite. ou attirés de leur exil par le charme de ces douces paroles! Et en vomissant contr'eux de telles imprécations et de telles menaces, des menaces qui, presque chaque jour, étaient exécutées quelque part; qui, quatorze jours auparavant, l'avaient été dans la glacière, d'Avignon, on appellait criminels ceux qui voulaient enchaîner cette colère supplément de loix ; agresseurs, ceux qui ne venaient pas, désarmés, se livrer au peuple bourreau.... Peuple juste et consolateur que j'invoque aujourd'hui! Peuple victime (vous l'étiez alors -)! Ce n'est pas moi qui ai /associé ces deux noms dont la réunion fait horreur; mais ce titre si sacré, quand c'est à vous qu'il s'adresse, trouvez - vous qu'on l'ait assez profané? trouvez-vous qu'il soit temps de le venger et de le purifier?

Suivons les faits. Léopold, avec quelque raison peutêtre, se croit supérieur aux injurés de Brissot. La grande pensée qui l'occupe, le devoir impérieux qu'il veut remplir, c'est de faire tout ce qui sera possible pour préserver ses peuples des Héaux d'une guerre dont sa sagesse pressent, et dont sa bonté repousse les nouvelles et effrayables conséquences. Il ne se laisse pas prescrire de violer l'hospitalité; mais il disperse tout rassemblement de Français dans ses états, leur interdit tout achat, toute démonstration militaire (1), et force ceux qui veulent rester sur son territoire de vendre les

<sup>(1)</sup> Note du Prince du Kaunitz au Duc d'Uzes et au Marquis de la Queuille, vingt-deux octobre 1791. Déclaration de l'Empereur, decembre 1791, Janvier et Fevrier 1792, etc.

misérables munitions qu'ils ont pu rassembler. Il n'oublie pas qu'il est le chef du corps Germanique; mais en même-temps qu'il annonce que tous les princes de l'empire seront défendus par lui, il annonce à ceux qui n'adopteraient pas ses mesures à l'égard des Français émigrés, qu'il ne les secourra pas, même contre une agression (1); et les princes de l'empire se conforment au désir de l'empereur (2). Toutes les dépêches des ministres allemands, celle de l'ambassadeur français à Vienne, et du plénipotentiaire français à Coblentz (3), les rapports du ministre des affaires étrangères à Paris, tout prouve jusqu'à l'évidence que L'empereur a, sinon le besoin, comme disait Brissot, au moins le désir constant de la paix, et que jamais en n'a moins songé à jouer le guérrier.

Le 2 Janvier 1792, le Prince de Condé quittait Worms avec toute sa famille et sa troupe, que les récits les plus exagérés portaient à onze cents hommes, digne objet d'alarme pour une nation à laquelle on répétait chaque jour qu'elle avait deux millions de gardes nationales sous les armes. A peine réfugiés à Etteuheim, ces onze cents hommes et leur chef étaient

<sup>(1)</sup> Note officielle de l'Empereur à l'Electeur de Trèves, et aux autres Princes, lue à l'assemblée nationale de France, le quinze janvier 1792.

<sup>(2)</sup> Note officielle remise le trente-un decembre 1791 de la pare, de l'Electeur de Trèves au Ministre Plenipotentiaire de France, et lue par M. de Lessatt à l'assemblée nationale.

<sup>(3)</sup> Voyez roures les notes du Prince de Kaunitz, notamment celle du dix-sept fevrier 1792; la correspondance du Marquis de Noailless les dépêches de M. de Sainte Croix, notamment celles lues à l'224 sémblée les six, seize, dix-neuf jauvier 1792.

obligés d'en sortir, sur une réquisition (1) de l'Empereur au Cardinal de Rohan. Les papiers du temps, un journal célèbre entre tous les autres, reprochaient avec amertume et au Cabinet de Vienne de déférer aux ordres du Club Jacobin, et au Roi de Hongrie de poursuivre d'asyle en asyle un Prince de la Maiso i de Bourbon échappé tout-à-l'heure qu fer des meurtriers, et qui avait, il y a trente ans, combattu glorieusement pour Marie-Thérèse (2). Vous me direz qu'ailleurs étaient de plus grands rassemblemens. Oui, les frères du Roi pouvaient bien avoir à cette époque trois fois le nombre d'hommes qu'avait le Prince de Condé, c'est-à-dire, trois mille six cents hommes, les uns réunis à Coblentz, les autres dispersés dans le Brabant; mais écoutez le même écrivain que je vous citais tout-à-l'heure, qui poursuit avec la même amertume : - « Quant aux nouvelles de Coblentz ou du » Brabant, les rapports particuliers s'accordent avec » la lettre de M. de Sainte-Croix à M. de Lessart. » dont ce ministre a fait la lecture avant-hier à l'as-» semblée. Il ne reste pas un Français à Trêves. Co-» blentz se dégarnit de jour en jour. Les gardes-du-» corps l'ont évacué. La plupart des compagnies armées » ont filé au milieu des neiges et des routes dégradées. » Le port d'uniformes est interdit. Les marchés d'ar-» mes et de munitions viennent d'être sévèrement dé-

<sup>(1)</sup> Lue à l'as emblée na ionale de France, le quato ze et le quinze janvier.

<sup>(3)</sup> Voy. le Mercure Politique du vingt-un janvier.

» fendus, et cet Electorat, couvert de guerriers il y a
» quelque temps, ne l'est plus maintenant que d'un
» certain nombre de Français en habit bourgeois. Cette
» inconcevable débacle s'est opérée avec la plus grande
» précipitation. Les intimations du Cabinet de Vienne
» se sont jointes à celles du corps législatif de France,

» pour forcer l'Electeur de Trèves et les Princes Fran-» cais à cette humiliante condescendance. (1). »

Pruple Français, vous croyez que le corps législatif, c'est-à-dire, les Jacobins qui le dominaient, durent, au moins dans ce moment, être satisfaits? Non, car ils ne voulaient pas la paix. C'était d'eux qu'on pouvait dire: Ils ont besoin de la guerre, ils ne font que jouer les pacifiques. Et même ce jeu les lassa promptement. Pendant que Léopold se résignait à de si grands sacrifices pour éviter le malheur de l'Europe; pendant que de son côté Louis XKI appliquait tout ce qu'il avait de vertus et tout ce qu'on lui avait laissé de moyens à retenir la paix en France, que faisaient les Jacobins, les Brissotins, les Roberspierriens, qui, à cette époque, ne composoient qu'un seul tout? Voici ce qu'ils faisaient.

Isnard vociférait à la tribune du corps législatif:

« Que tous les Français accourent au club des Jaco» bins; voici le moment où nous allons publier la
» guerre (2)!»

Brissot, dans un comité secret, 16 Janvier 1792,

<sup>(1)</sup> Voy. le Mercure politique, pag. 198.

<sup>(2)</sup> Seance du quatre janvier.

auquel avait été mandé le Ministre des affaires étrangères, exigeait, pour accorder îla paix à l'Empereur, 1°. qu'il outrageât l'humanité, en chassant de chez lui jusqu'au dernier des Emigrés même désarmés; 2°. qu'il violât les libertés du Corps Germanique, en forçant tous ses membres de renoncer à toutes leurs possessions en Alsace ou en Lorraine; 3°. en cas de refus de leur part, qu'il encourût la forfaiture de sa Couronne Impériale, en déchirant le contrat qui la lui avait donnée, et en se liguant avec la France contre l'empire dont il était le chef?....

Guadet faisait par un décret solemnel, 14 Janvier 1792, déclarer infame, traître à la patrie, criminel de leze-nation, tout Français qui pourrait directement ou indirectement prendre part .... PEUPLE, si je vous demandais d'achever la phrase, vous diriez sûrement à une guerre extérieure ou civile, à l'introduction d'une force étrangère, à une contre-révolution quelconque? vous n'y êtes pas. L'infâme, le traître à la patrie, le criminel de lèze-nation; c'était tout Français qui pourrait directement ou indirectement prendre part à une médiation entre la Nation Française et les Français Emigrés, appellés du nom de rebelles. Voilà ceux qui vous ont dit qu'ils avaient horreur de la guerre civile, qu'ils s'étaient efforcés de vous conserver la paix, et que la guerre vous était venue des Emigrés.

Enfin. Hérault de Sechelles achevait d'égarer toutes les têtes par un projet de déclaration adopté avec des acclamations frénétiques, 27 janvier, et qui, s'il n'eut pas été arrêté subitement par la sagesse bienfaisante de Louis XVI, commençait la guerre ce jour-la même (1).

J'abrège les détails. Sans doute ceux qui prenaient à tâche d'accabler d'outrages et de menaces les Puissances étrangères, pour provoquer de leur part un mouvement qu'ils pussent traiter d'aggression, n'épargnaient rien de tout ce qui pouvait augmenter le nombre et enflamer le ressentiment des Emigrés. Tandis que la violence et l'injustice poussaient au-dehors ceux. qu'elles ne cessaient de poursuivre au - dedans, des sommations étaient proclamées, des actes d'accusation étaient d'écrétés contre des absens. Une seule chose, parmi tous ces actes est digne d'être remarquée, et quoique je l'aie déjà indiquée, je crois devoir y revenir, c'est que même alors il était encore des principes dont les Jacobins n'avaient pu obtenir que l'assemblée législative triomphât. Ainsi elle reconnaissait encore l'impossibilité des accusations en masse (2), et

<sup>(1)</sup> L'humanité de end de mêler aucun mouvement d'enthousiasme à la decision de la guerre. Une telle determination doit être l'acre le plus murement reslechi, car c'est prononcer, au nom de la patrie, que sou interêt exige d'elle le sacrifice d'un grand nombre de ses enfans... Lettre de Louis XVI à l'Assemblée nationale legislative viugt huit janvier 1792.

<sup>(2)</sup> On ne commence pas par faire le procès aux chefs d'une armée rebelle. On les combat, et quand on les a faits prisonniers, on les punir. Vous aurez des milliers de decrets d'accusation à rendre, car les procedures doivent être ind viduelles, pour que tout accusé ait les moyens de se desendre. Je conclus à l'ajournemens. Opinion de M. Huat, premier janvier 1792.

six individus seulement furent accusés (1). Ainsi les législateurs se souvenaient encore que la constitution ne leur permettait-pas, plus que la raison, de se faire juges, et ils s'étaient seulement portés accusateurs devant une haute-cour nationale convoquée à Orléans. Il'y avait eu dans l'assemblée jusqu'à un mouvement de générosité, je ne veux pas dire individuel (le corps législatif, ainsi que le corps constituant, a conservé jusqu'à la fin des membres pour qui de tels mouvemens étaient des habitudes), mais je veux dire que celui-là fut commun à la majorité. Serez-vous plus grands, s'était écrie un des législateurs (1), serez-vous plus magnanimes en faisant des listes de proscription, qu'en déclarant à vos ennemis une guerre franche et ouverte? et ce cri de loyauté avait obtenu faveur auprès de la plus grande partie de l'assemblée, derniers restes d'une pudeur expirante, qui bientôt, comprimée par la terreur ou usée par la corruption, allait se perdre entièrement dans le décret du séquestre général.

Cependant, à chaque nouveau combustible que l'injustice lançait à la haine, Léopold songeait à l'éteindre. A chaque flots d'émigration que la France répandait sur le territoire étranger, Léopold le poussait aussitôt dans l'intérieur de l'Allemagne, dans la crainte que tant de justes ressentimens n'engageassent la querelle entre lui et la Nation Française. Avec non moins de

<sup>(1)</sup> Un des motifs determinans, for que la nation attendair un décret d'accusation pour etrennes. Voy, la stance du premier janvier.

<sup>(3)</sup> M. Gemil, premier janvier.

sollicitude, Louis XVI (1) s'appliquait incessamment à tempérer l'ardeur de ses frontières, et à prévenir une violation de territoire à laquelle le dénuement des Pays-Bas autrichiens était une trop forte invitation; et certes, tandis que de part et d'autre une multitude aveugle était emportée vers le même gouffre par les impulsions les plus contraires, c'était un beau et consolant spectaçle de voir deux Monarques, dont l'un devait être tellement ulcéré par l'ingratitude, l'autre tellement irrité par l'insulte, s'oublier ou se vaincre eux-mêmes, pour ne songer qu'à préserver l'humanité de sa propre folie et de ses propres fureurs.

Eh bien! cette lutte entre les passions et la sagesse, entre la haine et la bienfaisance, non-seulement l'issue en était incertaine, mais la victoire paraissait évidemment devoir rester aux sentimens les plus dignes de vaincre. Non-seulement les vaines instances des Emigrés ou de leurs Chefs n'eussent jamais armé une Puissance pour eux, et en vérité les événemens ultérieurs n'ont pas pu laisser de doute à cet égard; mais même la puissance colossale des Jacobins pouvait être réduite à se consumer en offenses méprisées, en conspirations dévoilées, en projets auxquels le prétexte eût toujours manqué. Ecoutez, Peuple Français, et fixez en frémissant ce qu'il a fallu de catastrophes pour que la victoire appartint aux Jacobins, et que le monde fût la proie du crime.

<sup>(1)</sup> Voy, sur-tout sa proclamation du quatre janvier 1791, et ce qu'il sit dire le dix-sept à l'assemblée par le Ministre des assaires étrangères.

Quaire personnages sur-tout étaient privilégiés dans leur haine, comme formant obstacle à leurs desseins:

Léopold. Sa tranquille sagesse n'avait pas encore manqué une seule fois de confondre leurs machinations incendiaires, et sa philantropie éclairée veillait efficacement pour préserver l'espèce humaine des fleaux dont elle étoit menacée.

Le Ministre Français des affaires étrangères. C'était un de ceux pour qui une noble illusion avait voilé les erreurs et les dangers de la nouvelle constitution. Lié par la bonne foi à son serment, ingénieux, actif, sage, ferme, conciliant, il se dévouait tout entier à seconder le vœu de son Roi pour la paix. Il servait d'appui à ce bon Prince, qui, laissé à lui seul, pouvait braver, mais ne savait pas repousser le danger. Il ne dissimulait pas qu'il se croyait sûr de pouvoir éviter la guerre (1).

Gustave III. Une ame ardente et chevaleresque, une éloquence noble et populaire, un courage inébranlable au milieu des flots d'une sédition, la plus hrillante valeur sur un champ de bataille, enfin la qualité de membre de l'Empire, et les sentimens qu'il manifestait avec éclat sur les excès de la révolution française, tout concourait à le rendre redoutable, s' la guerre se déclarait.

Enfin le Prince de Condé. On savait, depuis la guerre de sept ans, qu'il étoit digne de son nom. On

<sup>(1)</sup> Voy, son interrogatoire, le memoire qu'il a composé dans sa ptison, et sa lettre à un ami, ectite peu de teras avant sa mort.

savait son fils et son petit-fils près de lui, nec imbellem feroces pregenerant Aquilæ Columbam.

Peuple Français, écoutez. - Le 25 octobre, le corps législatif avait, dans son procès-verhal, consacré le tyrannicide. - Le 17 décembre, on avait arrêté à Worms le chef (1) de quarante assassins arrivés pour poignarder le 18 le Prince de Condé et ses enfans. Le 1 mars, l'Empereur meurt subitement au milieu de convalsions effrayantes. - Le 10, le malheureux Lessart est jetté dans la prison d'Orléans, d'où il ne doit plus sortir que pour être massacré. - Le 15, le Roi de Suede est assassiné par un meurtrier dont le buste doit devenir un objet de culte pour la Convention nationale de France. - Le meme jour, les Jacobins ôtent au malheureux Louis XVI le dernier ami qui lui restât dans son conseil (2) 'et commencent à lui composer un ministère à leur façon. - Deux jours après, le nouveau Ministre des affaires étrangères va. décoré du bonnet rouge, remercier les Jacobins en séance, et leur promettre la guerré. - Le 23; le séquestre général est mis sur les biens de tous les Emigrés, pour les frais de la guerre. - Le 26, le nouveau ministère est completté, et il ne reste plus dans le

<sup>(</sup>t) Boueelot entré à Worms avec une croix de Malthe à sa boutonnière, reconnu par un voyageur Français qu'il avait devalisé à la frontière interrogé pat les magistrats de worms, et ayant confessé toutes ces circonstances.

<sup>111</sup> M. de Bertrand, Ministre de la marine, qui, après sa retraile a continué jusqu'au dernier moment à posseder la contiance entière du Roi.

conseil un seul ami de la paix. - Le 19 avril, les six ministres jacobins entourent le Roi et lui font signer la déclaration de guerre. - Le 20, ils l'entraînent au milieu des législateurs qui, aux accens de sa douleur et de sa piété, répondent par des cris de joie et de rage - Le 21, l'ordre est donné pour envahir le territoire du fils de Léopold, qui avait annoucé (1) la résolution d'imiter son père, et qui s'attendait si peu à la guerre, que de quatre mois il n'a pas été en état de la faire. - Ensin, c'est senlement le 18 août. c'est-à-dire, huit jours après le renversement de la monarchie française et l'emprisonnement da Monarque, que les armées combinées d'Autriche et de Prusse entrent en France, ayant avec elles un corps de cinq mille hommes effectifs, composés d'Emigrés et commande par les Princes Français.

Eh bien! Peuple Français, ce grand procès vous paraît-il suffisamment instruit? Voyez-vous dans un jour assez clair, les vrais, les seuls coupables de cette guerre, dans laquelle sans doute il fallait bien vaincre des qu'elle était engagée, mais qui n'en restera pas moins une époque à jamais lugubre dans nos fastes comme dans ceux du monde; de cette guerre dont il faut espérer que la Providence daignera nous délivrer; car pour la raison humaine, plus elle y pense et plus elle trouve également impossible et de la continuer et de la finir.

Quand nous aurions l'aveu même des coupables,

<sup>(1)</sup> Memoire du Prince de Kauni z au rom su nouveau Roi de Hongrie, dix huit mars.

ajouterait-il quelque chose à une démonstration si complette? Eh bien! cet aveu, nous l'avons. Parcourez tous les débats, tous les écrits imprimés depuis le 10 août 1704, sur-tout dans les quatre mois qui ont immédiatement suivi ; vous y trouverez ces mois proférés et répétés par Brissot, en parlant de Louis XVI: Nous l'avons fait déclarer, la guerre, pour l'épronver. Au milieu d'aveux aussi formels de Pétion, de Barbaroux, de Roberspierre, etc. Vous trouverez cette phrase de Collot - d'Herbois : Nous avous voulu la guerre, parce que la guerre devait tuer la royauté. Mais que dis-je? La sentence de mort de Brissot a rangé parmi ses crimes la déclaration de la guerre. comme une autre sentence rangea parmi les crimes de l'insame Gobet l'apostasie et l'athéisme; comme une autre encore, en condamnant au supplice le plus dégradé des hommes et le plus vil des parricides, articula que c'était pour avoir voté la mort de Louis XVI!... Impénétrables décrets de la Providence, qui, en portant le trouble et l'aveuglement dans les conseils des méchans, les a sait se frapper l'un l'autre, non pas seulement par leurs poignards devenus ennemis, mais par des sentences justes quoiqu'illégales, par des énonciations de crimes réels, quoiqu'il n'y eût pas de juges légitimes; par des procédures où le complice, punissant son complice des forfaits qu'il avait partagés avec lui, sortait du jugement condamné par sa propre bouche, et où le juge, descendant du tribunal, était l'égal en tout du scélérat qu'il envoyait au supplice.

FRANÇAIS, je me suis étendu sur cette question du principe de la guerre : mais c'est que tant et de si

grands intérêts, y sont attachés! Je sais bien ce qu'on va me répondre : « S'ils n'ont pas été cause de la guerre. » ils ont voulu l'être. Si pour eux les puissances sont » restés immobilles, que n'ont - ils pas fait pour les » ébranler? Or, ici l'intention, seule, constituait le » crime. Vouloir c'était faire, entreprendre, c'était » exécuter. Une loi, et pour cette fois du moins une » loi antérieure, l'avait formellement prononcé ». Tout-à-l'heure je m'occuperai de cet argument; mais auparavant je veux encore m'applaudir de la grande vérité que je viens de mettre hors de toute atteinte. Certes, c'est beaucoup que les Emigrans armés soient innocents dans le fait des malheurs de leur patrie : c'est beaucoup que leurs persécuteurs, ne puissent plus leur imputer que des intentions toujours' inexécutés. que dans des passions aussi vaines, qu'ardentes, des erreurs aussi inoffensives qu'excusables, des ressentiméns aussi impuissans que légitimes. C'est beaucoup pour eux, Peuples Français, que dans vos souvenirs ou dans vos sentimens leur nom soit désormais séparé ou de vos regrets ou de vos souffrances; qu'au moins leur malheur soit allégé de votre haine; qu'au moins ils aient votre commisération toute entière, s'ils n'ob4 tenaient pas tout ce que lenr doit votre justice.

Et même en s'oubliant, même en ne songeant qu'à la France si souvent présente à leur pensée, je suis bien sûr qu'il n'en est pas un seul parmi eux qui, voyant aujourd'hui comment cette guerre a tourné, comment elle a perdu tout ce qu'il voulait sauver; et détruit tout ce qu'il voulait défendre, ne se dise avec une consolation întime : « Au moins je n'en suis

» que la victime, et je n'en ai pas été le principe. Aus moins mes instances, mes gémissemens, mes droits ont été dédaignés d'un côté comme de l'autre. Au moins les génies prévoyans qui avaient appellé du nom de scène théâtrale (1) et la déclaration de Pilnitz et la circulaire de Padoue, ont été justifiés par l'évènement. Au moins ces puissances, qui nous ont écartés de leurs combats et exclus de leurs cartels, ont bien montré que nous n'étions pas et que nous n'aurions jamais été l'objet de leurs guerres. Je trouve ma patrie dans mes malheurs, et elle ne me rencontre pas dans les siens. Je puis goûter la douceur de lui paidonner; elle n'aura jamais le droit de me hair. »

Je reviens à vous, trop puissans et trop impitoyables accusateurs. Oui, je suis obligé d'en convenir : oui,

<sup>(1) »</sup> Déférant, pour la forme, à la sensibilité, aux issances importunes des frères de Louis XVI, l'Empereur et le Roi de Prusse signèrent cette convention insignifiance et superflue, dont les dernières démarches du Roi de France faisaient tomber l'objet. Contens de) cette démonstration d'intérêt, que les réfugiés se hâtièrent de répandre comme un manifeste décisif, les deux Souverains se replièrent incontinent sur leur précédente neutralité. Pas un de leurs soldats ne s'ébranla. La constitution, reçue par le Roi de France sous peine du détrônement, paralysa cet accord de Pilnité, que les politiques ont rangé dans la classe des consédies augustes ». Résuné de l'Histoire Politique de l'Année 1791, publié en Janvier et février 1792, par M. Mallet-du-Pan. On sçaura un jour à quoi a tenu cette comédie, et à quel dégré sa représentation était insignifiante pour quiconque y figurait, n'importe à quel titte.

le code pénal du 29 Septembre 1791, seconde partie, titre premier, section première, « des crimes contre » la sûreté extérieur de l'Etat, punit de mort quiconque » sera convaince de machinations ou intelligences avec » les puissances étrangères, pour les engager à commettre des hostilités, ou leur indiquer les moyens » d'entreprendre la guerre contre la France, soit que » ces machinations ou intelligences aient été suivis ou » non d'hostilités ». Mais tournez la page, et lisez avec moi.

« Section II. Des crimes contre la sureté intérieur » de l'Etat.

« ART. II. Tous complets ou attentats contre la » personne du Roi, du Régent, ou de l'héritier pré-» somptif du trône, seront punts de mort ».

Le Roi nous a trahis, dites-vous! je vous laisse un instant le calomnier. L'héritier présomptif vous avait-il trahis? Lisez encore.

« ART. II. Toutes conspirations et complots tendants » à troubler l'État par une guerre civile, en armant » les citoyens les uns contre les autres, ou contre » l'exèrcice de l'auto, ité légitime, seront punis de » mort ».

« Qui a armé en 1792 les citoyens de Marseille » contre les citoyens de Paris? qui a fait assassincr » la garde nationale Parisienne en 1792? Qui a » armé les Marseillais contre l'exercice de toutes les » autorités légitimes en 1792? Qui a fait la guerre » civile du Morbihan, de la Vendée, de Lyon, du » Calvados en 1791, 1792, 1793, 1794, 1795? Tournez encore la page. » Section

\* Section III. Crimes et attentats contre la Cons-» titution.

» ART. IV. Toutes conspirations ou attentats pour » empêcher la réunion ou pour operer la dissolution. » du corps législatif, ou pour empêcher par force, » violence, la liberté de ses délibérations, seront » punis de mort ».

« ART. VI. Quiconque aura commis l'attentat d'in-» vestir d'homme armés le lieu des séances du corps » législatif, ou de les y introduire sans autorisation » ou sa réquisition, sera puni de mort ».

Qui, le 9 Août 1792, a poursuivi et fait poursuivre à coups de pierres et à coups de couteaux les membres du corps législatif? Qui, le 10 Août au matin, a réduit le corps législatif de 745 membres à 284? Qui a forcé ce reste du corps législatif à délibérer au bruit du canon, à la vue des bayonnettes, des piques et des poignards?

Lisez encore les articles I, XV, XIX, de la même section, lisez la section V du même titre, lisez la loi du 16 Septembre et celle du 29 sur la súreté, la justice, et la procédure criminelle.

Loix anéanties! dites-vous. Constitution détruite!

Loix anéanties? à la bonne'heure: mais ne les opposez donc plus aux Emigrés; car apparemment vous ne prétendez pas que la même loi soit annullée pour vous et existante pour eux; que les articles qui vous frappent aient perdu toute leur force, et que ceux avec lesquels vous frappez soient restés dans toute leur vigueur;

Constitution détruite! et par qui? — Par nous. — Et de quel droit? — Les armes à la main. — Et c'est vous qui accusez les Emigrans armés, c'est vous qui les punissez pour l'intention, vous qui êtes coupables du fait! Ils ont pris les armes! et vous aussi. Ils ont voulu renverser la Constitution de 1791! et vous aussi. Mais eux ne l'ont pas ébranlée d'une ligne, et vous, vous l'avez mise en pièce. Eux ne l'avaient pas reconnue, et vous, vous l'aviez jurée.

Et quelles ont été les causes, les moyens, les suites immédiates de votre révolte et de votre parjure? A qui faisiez-vous la guerre en prenant les armes avant le 10 Août? A qui les Emigrans armés la faisaient-ils en entrant le 18 Août sur le territoire Français? En deux mots, il y a ici deux questions à éclaircir. Par qui et comment a été renversée la Constitution de 1791? Par qui et comment a été remplacée la Constitution de 1791?

## Qui a fait le 10 Août?

Peuple Français, ce n'est pas le défenseur des Emigrés, se sont leurs oppresseurs qui vont répondre à ces deux questions. Je vous ai dit plusieurs fois que les parjules s'étaient vantés de leur perfidie, que les scélérats avaient fait trophée de leurs forfaits. Ces détails, ou sont maintenant oubliés, ou n'ont peut-être jamais été connus d'une grande partie d'entre vous. Ecoutez d'abord Chahot, Chabot membre du comité de surveillance de l'Assemblée législative dès l'instant de sa création, écoutez-le haránguant à la tribune des Jacobins le 9 Septembre 1792, pendant que les massacres duraient encore.

« Personne n'a été plus à portée que moi de con» naître toute la corruption aristocratique départe» mentaire. Au comité de surveillance, depuis le
» commencement de notre session, nous avons été
» constamment en correspondance avec tous les dépar» temens et les sociétés populaires. Il était entré dans
» le plan d'insurrection que nous avions dirigé, de
» laisser désorganiser tous les départemens, et alors
» les sociétés populaires (les Jacobins), auraient pu
» en un moment remplacer les administrations dépar» tementaires (1) ».

PEUPLE FRANÇAIS, écoutez maintenant Cambon, l'un des oracles de l'Assemblée législative, rendant compte de la conduite de cette Assemblée à la tribune de la Convention le 10 Novembre 1792, dix-sept jours après avoir proscrit les Emigrés comme coupables de trahison.

« Cette Assemblée révolutionnaire, dès ses premiers » instans, prit les moyens de préparer indirectement » une insurrection, qu'elle regardait comme néces- » saire, mais qu'elle ne pouvait opérer directement. » En conséquence, elle désorganisa elle-même la force » armée de Paris; elle cassa l'état-major; elle renvoya » les troupes qui se trouvaient ici; elle ferma les yeux » sur l'impuissance des autorités constituées; elle arma » tous les citoyens de piques: elle leur ouvrit les » portes des Thuileries, où le tyran s'était enfermé..... » Elle avait voulu faire venir vingt mille hommes à » Paris. Le despotisme avait vu avec effro cette réunion.

<sup>(1)</sup> Voyez le Journal des Jacobins, séance du neuf septembre

» Malheureusement les vingt mille hommes n'étaient » pas venus.... Les volontaires nationaux furent ap-» pellés.... Ceux que mon département a fournis » avoient fait deux cents lieues en onze jours... Ils » étaient ici pour le dix Août.... La Révolution se » fit (1) ».

Peurle Françars, vous n'êtes pas peu surpris, je crois, de voir dans cette relation si bien circonstanciée, que le tyran soit celui qui n'a pas même l'autorité de fermer sur lui la porte de sa maison, et que les opprimés soient ceux qui désorganisent, qui renvoient, qui appellent, qui cassent, qui arment, qui font les révolutions. Mais vous n'avez plus besoin d'entendre Roberspierre (2), Collot - d'Herbois (3), Jerôme Péthion (4), Barbaroux (5) tant d'autres, faisant à l'envi la même confession. Vous savez actuellement par qui et comment a été renversée la constitution de 1791.

## Qui a régné après le 10 Août?

Par qui et comment a-t-elle été remplacée? Boissyd'Anglas vous l'a dit avant moi; il vous a dit que » les premiers instans de la République furent souillés » par des scélérats usurpateurs »; il vous a dit que ces scélérats fondèrent leur usurpation sur les deux corporations monstrueuses de la commune Parisienne

<sup>(1-)</sup> Voyez le Journal de France, du douze novembre 1792 no. si; et le Moniteut, n.º 317, même date.

<sup>(2)</sup> A la Conveu ion, cinq novembre.

<sup>(3)</sup> Aux Jacobins, cinq novembre.

<sup>(4)</sup> Lettres au Peuple, à la Convention et aux Jacobins, dix et viet-un novembre.

<sup>(5)</sup> Ala Convention, trente octobre.

et de la société des Jacobins; il vous a dit qu'elles » délibérèrent ensemble les massacres du 2 Septembre, » pour établir à la-fois l'empire de la mort, de la » terreur et du crime »; il vous a dit...., mais pourquoi toutes ces citations? Ici aucun de vous n'a ni rien ignoré, ni rien oublié. Ce ne sont pas même des souvenirs qui vous suivent, ce sont des tableaux qui vous investissent, ce sont des sensations qui durent toujours, ce sont vos mains encore empreintes des fers qu'elles ont portés, ce sont les traces du sang auquel le vôtre a dû se mêler, ce sont les ombres, errantes autour de vous, de tant de victimes chéries, qui vous répètent incessamment que le 10 Août 1792 le règne de Louis XVI a fini, et que le 10 Août 1792 le règne de Roberspierre à commencé!....

Qu'il se présente donc l'homme assez audacieux pour vous dire que ceux là ont été coupables, qui ont cru qu'entre Louis XVI et Cambon , Louis XVI n'était pas le parjure; qu'entre Louis XVI et Roberspierre, Louis XVI n'était pas le tyran; ceux-la qui ont vu dans Louis XVI le prince légitime et bienfaisant qu'on devait défendre, dans Roberspierre, l'usurpateur odieux et sanguinaire qu'il fallait enchaîner; ceux-là qui ont cru qu'il valait mieux, pour des Français, être sujets et concitoyens de Louis XVI, qu'esclaves et victimes de Roberspierre; ceux-là qui, si leurs moyens eussent répondu à leurs vœux, et leur force à leur courage . vous eussent épargné, Peuple Français, tout ce qu'ont entassé sur vous d'opprobres et de supplices, tout co qu'ont laissé après elles de désordres et de malheurs les deux années du règne de ce monstre exécrable. Al !~ si, le premier jour de cette infernale tyrannie, le zèle de tous les amis de la vertu et des loix eût été secondé et réuni; si les chefs naturels d'une telle entreprise eussent eu des conseils aussi sages que leurs droits étaient devenus sacrés; si, au lieu de tous ces manifestes auxquels on fait grace en ne les qualifiant que d'insensés, une voix se fût écriée « A moi tout » Français qui veut sauver la liberté de son pays, » les jours de son roi, l'existence de sa famille, le » repos et les propriétés de tous ses concitoyens!» Peuple, c'est vous-même que j'atteste, dites si l'émigration française n'eût pas été centuplée, si les émigrés en armes n'eussent pas eu pour compagnons la plupart de ceux qu'ils ont maintenant pour juges, et si l'accusation dont il faudrait se défendre aujourd'hui n'eût pas été celle de n'avoir pris aucune part à cette pieuse et patriotique croisade? Que ces chefs aient été égarés par leurs guides, trahis par leurs agens, dénaturés par leurs organes; que sans cesse on les ait fait méconnaître leur cause, repousser leurs alliés, offenser leurs amis, briser leurs soutiens, il n'en est pas moins vrai que le soldat, qui, dans la simplicité de son cœur, a été le lendemain du 10 Août, leur offrir son bras. et ses armes, n'était autre chose qu'un soldat, armé contre Roberspierre; qu'en entrant le 18 Août sur le territoire français, il entrait sur le territoire de Roberspierre; qu'alors il était Thrasybule accourant, du fond de son exil, au secours de ses concitoyens opprimés; qu'à cette époque enfin, il ne pouvait se dévouer pour son prince, sans se dévouer en même tems pour sa patrie, sans se dévouer pour vous,

PEUPLE FRANÇAIS; et quand on ne vous demande pas de récompenser, mais seulement d'absoudre ce dévouement, on paie à la mauvaise fortune le tribut le plus immense qu'elle ait jamais reçu. Effaçons, PEUPLE FRANÇAIS, effaçons de la liste fatale tout Emigcé ayant pris les armes à l'époque du 10 Août 1792.

Mais j'entends nos persécuteurs qui portent anathême contre moi. Je les entends qui s'écrient : « Il » a blasphémé nos solemnités! Les jours que nous » fêtons, il les maudit! Même en voulant fléchir la » République, il ne peut s'empêcher de l'offenser. » Même quand il s'est prescrit un langage de paix et » de soumission, il lui échappe des mouvemens qui » trahissent et ses ressentimens secrets et sa révolte » persévérante ».

PEUPLE FRANÇAIS, je ne me trahis point; rien ne m'échappe; ce que je dis, je veux le dire. Je veux sur-tout paraître ce que je suis. Si je vous parlais un autre langage; si j'avais pu contredire ou seulement réprimer les sentimens que je viens de répandre devant vous; enfin si, vous présentant un homme entièrement nouveau, j'étais venu prostituer une soumission. aveugle au nom seul de votre République, sans distinction de temps ni de chefs, c'est alors que je devrais vous être suspect. Mais je desire au contraire qu'il . soit bien entendu que je fais toutes ces distinctions, La République qui a commencé le 9 Thermidor par: la chûte et la punition des tyrans de la France, la République qui a été établie; le 5 Messidor, sur le fondement du nouveau pacte constitutionnel; voilà celle à qui il est possible de mériter ma soumission

et de forcer mon hommage; voilà celle avec laquelle nous pourrons traiter pour les débris de nos malheureuses familles, sans qu'il en coûte un scrupule à notre conscience, ni une tache à notre honneur. Mais cette République, dont le nom imposteur a été proféré depuis le 10 Août jusqu'au 9 Thermidor, cette République toute dégoûtante du sang le plus chéri et le plus sacré. celle-là n'a jamais pu exciter que le mépris d'un être pensant et l'exécration d'un homme juste. Et je prétends bien , lorsque j'en serai venu à la question politique, apprécier avec vous, Peurle Français, ces solemnités, ces hymnes, ces harangues, ces sermens de haines, ces anniversaires de meurtres, en un mot. ces fêtes qu'on vous dit être des jours dédiés au bonheur, et qui ressemblent à des sacrifices faits aux Euménides. Je prétends bien vous prouver que c'en est fait de votre République, si élle persiste à placer son berceau avec celui de la tyrannie de Roberspierre; si, entre le règne des crimes et celui des loix, elle ne creuse pas un abyme tellement vaste, que rien ne puisse en rapprocher les bords. Mais n'anticipons pas, et finissons la question des Emigrés ayant porté les armes.

## Du 2 Septembre au 9 Thermidor.

Ce serait faire un étrange abus de la parole, qu'entreprendre de justifier tous les Emigrés qui ont fait la guerre depuis le 2 Septembre 1792 jusqu'au 9 Thermidor 1794. FRANÇAIS, quand vos tyrans ont voulu faire de vous un peuple de soldats, quand ils ont youlu yous précipiter tous dans les combats, quel cri ont-ils fait retentir à vos oreilles ? Par quels ressorts vous ont-ils lancés sur ces cohortes étrangères, qui alors semblaient ne s'avancer que contre eux? Ne vous ont-ils pas dit uniquement : Elles viennent égorger vos fillesitet vos compagnes? Qu'êter-vous devenus à ce cri? c'est vous-memes que j'en atteste. Avec que terrible accent n'avez-vous pas répété : Aux armes . citoyens! La France en retentit encore. De quels torrens n'avez-vous pas inondé les plaies de vos ennemis? l'Europe en est encore effrayée. Et cependant ce n'était qu'une vaine menace. Mais vos malheureux concitoyens, mais les malheureux Emigrés, ce ne sont pas des terreurs vaines qu'on leur a inspirées sur leurs familles, restées au pouvoir de leurs tyrans. On ne leur a pas dit seulement : Ils vont égorger; on leur a: dit: Ils égorgent! Et pendant deux ans! Et aucun d'eux n'aurait crié aux armes ! Et des milliers de voix n'auraient pas répété ce cri? N'était + ce donc pas aussi des hommes? N'était-ce donc pas aussi des Français? Qu'auriez-vous senti, qu'auriez-vous fait à leur place? Les gémissemens d'une mère ou d'une épouse assassinée, le cadavre d'un fils ou d'un frère vous auraient - ils moins violemment émus que des craintes phantastiques et des modulations théâtrales?

Mais admirez l'enchaînement de tous ces actes de barbarie, auxquels on a prostitué le nom de loi. Le décret qui a prononcé la peine de mort contre tout Emigré pris les armes à la main se trouve placé, par sa date, entre le 2 Septembre et le 23 Octobre 1792 c'est-à-dire entre les boucheries de Roberspierre et la loi de Collot-d'Herbois, Ainsi le 2 Septembre on taille

en pièces nos familles: le 9 Octobre on rend le décret qui, nous enlevant patrie et biens, ne laisse à une partie de nous d'autre ressource que les armes, nonseulement pour obtenir justice, non-seulement pour recouvrer nos propriétés et nous r'ouvrir notre pays, mais pour avoir une subsistance physique, pour ne pas mourir de faim sur la place.

Quelques-uns pouvaient recevoir des secours de leurs parens non encore massacrés, et par-la restaient maîtres du genre de leur exil et du choix de leur conduite: un décret (1) défend, sous peine de mort, aux pères et aux fils restés en France, d'envoyer des alimens à leurs fils et à leurs pères exilés.

D'autres, assez heureux pour avoir sauvé leur famille, et avec elle quelques débris de fortune, croyaient pouvoir du moins végéter en paix dans une obscure et mélancolique solitude : un décret déclare « confisqués » au profit de la République tous les deniers et objets » mobiliers, appartenans aux Emigrés, qui seront » saisis en pays étrangers (2) ».

Ensin, la crainte d'exposer une famille restée sous le glaive; l'inquiétude sur les vues des alliés et sur les principes de la guerre, la possibilité physique de trouver une autre ressource, mille motifs de position ou de caractère persuadent à l'immense majorité des Emigrés que leur destinée, et peut-être leur devoir est de rester passifs jusqu'à ce que leur patrie rede-

<sup>(1)</sup> Sur les complices des Emigrés.

<sup>(2.)</sup> Décret du quatre décembre.

vienne juste: un décret vient encore leur apprendre qu'ils n'y gagneront rien, s'ils tombent au pouvoir des armées françaises. Un décret vraiment incompréhensible, un décret interprétatif de la loi rendue contre les Emigrés pris les armes à la main, porte textuellement que « tout Français Emigré, qui est ou sera » pris dans les pays occupés par les troupes de la » République, faisant ou ayant fait partie des rassem- » blemens armés ou non armés, sera réputé avoir servi » contre la France ».

Et tous ces décrets ont été confirmés nominativement par une loi de 1794, ont été consacrés en masse par la constitution de 1795 (1)!

Ainsi dans les loix constitutionnelles qui régissent aujourd'hui la France, c'est un crime capital et irrémissible aux Emigrés, d'avoir pris les armes contre les meurtriers de leurs familles, contre le vol qui les poursuivait jusqu'au bout du monde, contre l'assassinat qui ne leur laissait aucun moyen de lui échapper, contre une législation qui les forçait d'être Emigrés, qui leur défendait, sous peine de mort, de se faire soldats, qui les réduisait à la nécessité de le devenir, et qui finissait par leur dire: « Soyez-le ou ne le soyez

<sup>(1)</sup> Je demande qu'on les vérisse, sur-tout le dernier; car de quelque consiance qu'on puisse m'honorer, il me semble qu'on doit souvent avoir quelque peine à me croire. Ce décret a été rendu le vingt et scellé le vingt neuf Mars 1793. Il a été scrupuleusement transcrit dans le décret de révision du vingr-cinq brumaire, an III (dixhuit novemb. 1794. Il se trouve sous ces deux dates dans le code des Emigrés, publié par l'imprimerie du dépôts des loix.

» pas; toutes les fois que nous vous prendrons, vous » serez réputés l'avoir été ». Nous sommes arrivés au 9 Thermidor.

# 9 Thermidor.

Gouverneurs de la France, il fut alors en votre pouvoir de marquer justement du sceau de coupables tous les Français qui resteraient en armes contre la République. Si vous eussiez voulu, en vous délivrant de Roberspierre, vous laver de tous ses crimes, et en abattant sa tête, effacer toute sa tyrannie. - Si vous eussiez dit aux étrangers : « Suspendons nos com-» bats, l'ennemi de la société n'est plus »; aux Emigres : « Etouffons nos discordes, notre tyran et le vôtre » a peri » - Si, au nom de la patrie renaissante, vous eussiez rappellé dans son sein tous ceux de ses enfans que ce monstre en avait bannis : - Si en compatissant à leur juste douleur, si en leur offrant toutes les réparations encore possibles, si en respectant leurs affections légitimes et leurs droits incontestables, vous leur eussiez proposé de venir délibérer avec leurs concitoyens sur le gouvernement qu'il plairait aux Français de se donner, sur les moyens qui existaient et qui existent encore de concilier l'intérêt des anciens et. celui des nouveaux propriétaires, sur la somme et la proportion des sacrifices que tous devaient faire pour réparer des malheurs, auxquels les passions de tous avaient contribué: - Enfin, si après un retour si juste. mais en même temps si noble et si touchant, vous les eussicz avertis que désormais ce ne serait plus contre Roberspierre et les Jacobins, mais contre leur patris

qu'ils seraient en guerre, et que faire une guerre offensive à sa patrie, est un crime qu'aucune punition ne peut surpasser; les Emigrés qui, résistant à de telles invitations, seraient restés en armes, ne formeraient aujourd'hui qu'une seule classe, dans laquelle je chercherais vainement un autre caractère que celui de coupable. L'expédition de Quiberon, faite dans de telles circonstances, n'eut été qu'un complot parricide. L'armée de Condé, au lieu de me présenter une troupe généreuse, ne m'offrirait plus qu'un rassemblement criminel.

Ce que vous n'aviez pas fait au 9 Thermidor, vous pouviez encore être conduits naturellement à le faire le 5 Messidor de l'année suivante (21 juin 1795) ce jour, le premier depuis le 14 juillet 1789, où la France ait vu naître quelque chose qui pût s'appeller un pacte social. Lorsqu'il était reconnu parmi vous que, pendaut six années, le crime avait toujours été éroissant, on pouvait espèrer qu'en mettant un terme à ses progrès, vous voudriez accorder satisfaction à ses victimes.

Mais ni l'une ni l'autre de ces époques, ni aucune de celles qui ont suivi, ne vous ont vu accorder à la conscience et à la raison publiques, qui le sollicitaient, ce grand acte de morale et de politique. Au contraire, la justice qui à son tour allait toujours croissant, a été arrêtée dès la sixième semaine, tandis que le crime ne l'avait été qu'après la sixième année. Al peine aviez-vous respiré, Peuple français, que de toutes parts, vous aviez redemandé au moins ceux de vos concitoyens exilés, dont l'innocence était déjà

démontrée pour vous. Quant aux autres, dont la cause n'était pas encore éclaircie, vos généraux du moins s'étaient lâtés de ne plus souiller leurs victoires par des assassinats: la France avait recouvré Valenciennes sans qu'il en coûtât ni un remords à sa sensibilité ni une tache à sa gloire. De nouveaux ordres sont venus enchaîner la loyauté des guerriers et repousser le vœu des citoyens.

### 25 Brumaire, an 3.

Il a encore fallu assassiner à Bois - le - Duc, à Nieuport, à Sluys, à Ypres. Bientôt ce décret, appellé on ne sait pourquoi, de révision, a ramassé et perpétué indistinctement toutes les loix de Collot-d'Herbois et de Roberspierre (1). Dix autres l'ont

<sup>(.1)</sup> Voyez se décret du dix-huit novembre 1794 vingt-einq brumaire, an III. On y retouve jusqu'à la peine de mort contre une fille ou une mère, qui enverront à leur père ou à leurs'fils émigrés des secours pécuniaires art. 9, sect. III art. 5, rit. IV. On y déclare toujours que dans aucun cas les émigres ne pourron être jugés par un jurys art douze, tit. v. Qu'un tribunal révolutionnaire restera autorisé à le juger concurremment avec les tribunaux criminels art. 13, même titre. Qu'il y aura une prime par tête d'émigré à chaque dénonciateur, détenteur, etc. après l'exécution art. quatorze, même title. Que route personne accusée d'être un émigré rentré, sur l'affirmation de deux citoyens d'un civime reconnu, qui certifieront l'identité, sera condamnée à mort er exécutée dans les 24 heures, sans aucun sursis, recours, demande en cassation art. 3 es 4', même titre. Que tout émigré qui sera pris, ayant fait partie d'un rassemblement non armé, sera réputé avoir porté les armes contre la France, et en conséquence jugé par cinq commissaires, livré à l'exécuteur, et mis à mort dans les vingt-quatre heures art, sept et huir, même titre. Qu'il en sera de

aggravé; et par une nouvelle inconséquence, tous ces actes d'iniquité se travaillaient non-seulement pendant l'établissement d'une constitution dont ils violaient chaque principe, mais à travers la dénonciation de cent criminels dont ils consacraient les exemples. On détruisait les clubs des Jacobins, et on exécutait les projets de leur haine; on condamnait Fouquier-Thinville pour avoir dressé des listes de proscription, et l'on ordonnait à chaque département d'en dresser

même de tous les étrangers qui, depuis le quatorze juillet 17 9, ent quitté le service de la République laquelle n'a existé qu'en 1792, et qui, après avoir abandonné leur poste on a supprimé les régimens, étrangers se sont réunis aux émigrés art. neuf, id. Que tous les émigrés rétroactifs, créés par la loi complémentaire de Roberspierre, du vingthuit mars 1793 c'est-à dire, ceux qui, depuis le neuf mai 1792, out été absents de France un seul jour, restent Emigrés art. un et deux, tit, un. Que toute personne est émigrée qui, durant l'invasion faite par les armés étrangères, a quillé le territoire de la République non envahi, pour résider sur celui occupe par l'ennemi; c'est-à-dire, qu'une mère de famille qui, craignant le bombardement de Lille, a fui avec ses enfans à Tournay, a mérité pour elle et ses enfans la confiscation et lu mort art. quatre, tit. un. Que toute personne est émigrée qui, ayanr un double domicile, l'un en France et l'autre en pays étranger, ne constaterait pas sa rèsidence sans intersuption dans le domicile Français depuis le neuf mai 192 art. 3, tit. I: d'où il résulte que, si la puissance publique a le droit de porter une telle loi en France, elle a nécessairement le même droit en pays étranger; et que si les deux puissances, sous lesquelles sont situés les deux domiciles. viennent à faire la même loi, un homme sera puni de mort, avec toute sa famille, pour n'avoir pas été a-la-fois dans deux endtoits différens, etc. etc. ctc.

nne tous les trois mois (1). Dans la même décade on accusait le Bon pour les massacres d'Arras, et l'on ordonnait les massacres de Vannes, d'Auray, de Ouiberon; et le Bon s'écriait en vain : mes crimes sont ceux de la Convention ! Tandis qu'il n'y avait pas une recherche d'injustice ou de cruauté qui ne lut imaginée contre nous, il n'était pas un acte de justice ou d'humanité dont nous ne fussions exclus. Etait - il question de rappeller les victimes poursuivies par la tyrannie? on exceptait les Emigrés. De supprimer la confiscation? on exceptait les Emigrés. D'abolir la peine de mort? on exceptait les Emigrés. De restituer les biens des condamnés? on exceptait les enfans des Emigrés. D'assurer à tous les citoyens l'exercice des droits civils et politiques? on exceptait les parens des Emigrés. Enfin, Peuple FRANÇAIS, après s'être joués de nos malheurs comme de vos droits, après avoir fait entrer notre proscription dans l'acte constitutionnel, comme ils enchaînaient votre souveraineté dans la manière de l'accepter; après nous avoir fait retrancher du rôle de vos concitoyens comme ils se faisaient conserver sur celui de vos représentans, par le suffrage du canon, ils ont comblé Ieur criminelle audace par cette fameuse loi du 3 Brumaire, an 4, qui fait de votre législation le scandale, et de votre libetté la fable de l'univers; par une amnistie sanguinaire! dans laquelle sont compris tous les assassins, et de laquelle sont exclus tous les fugitifs du 2 Septembre.

Traités.

<sup>(1)</sup> Voyez dans le Décret de Révision, le tittre 3, des listes

#### Traités.

Eh bien ! au moins la persécution est-elle finie ? Au moins ne reste-t-il plus rien de commun entre nos persécuteurs et nous? Non, ils n'ont pas encore lâché prise. Leurs décrets nous ont fermé la France : voilà que leurs traités nous chassent des pays étrangers. Jadis un noble vainqueur, donnant la paix à une République barbare, lui défendit, pour première condition, « d'immoler à l'avenir des victimes humaines » : eux le prescrivent non-seulement à leurs vaincus, mais à leurs alliés. Le peuple même qui a pu rester neutre dans leurs guerres, ne peut pas l'être dans leurs haines (1). Le souverain (2) contre lequel ils ont prétendu lever l'étendard de la liberté, ils le forcent par le glaive à être despote, à violer l'hospitalité (3), à ordonner des bannissement arbitraires qui équivalent à un arrêt de mort? Ainsi dans l'exil le plus lointain, nous ne sommes pas encore à l'abri de leurs coups! Ainsi, même en pouvant les oublier, nous ne pouvons parvenir à être oubliés d'eux! Ainsi, ou cette patrie qui est toujours la nôtre nous rappellera dans son sein, ou, tant que le néant de la mort ne nous aura pas délivrés de la douleur, ils ne nous laisseront pas même la paix anticipée des tombeaux!

<sup>(1)</sup> voyez les injonctions laires à la Suisse.

Y 2 ) Voyez les derniers mairés.

<sup>(3)</sup> Mais je suis malheureux, innocent, etranger.
Si le ciel t'a fait Roi, c'est pour me proteger.
MEROPE,

Une loi d'Athenes punissait d'une double amende l'injure faite

Et aux yeux de la Justice, celui - la serait coupable d'un crime, qui a encore les armes à la main centre une oppression si acharnée, contre une fureur si insatiable! Ah! le crime est à ceux qui, pouvant réconcilier tous les Français, persistent à vouloir les armer l'un contre l'autre, pour établir sur cette division et leur scandaleuse fortune et leur détestable domination. Le crime est à ceux qui, après avoir livré des milliers de malheureux à la nécessité la plus indomptable, les punissent d'en éprouver l'empire. Le crime est à ceux qui déclarent la guerre et qui ne veulent pas qu'on les combatte, qui se permettent tous les genres d'attaque et n'en permettent pas un seul de défense, qui violent les capitulations, promettent la vie pour faire mettre bas les armes, et donnent la mort après avoir désarmé. Le crime est à ceux qui calomnient la mémoire des victimes dont ils ont abattu la tête; qui.... mais je m'arrête; car ce sont les innocens et non les criminels que je cherche ici à désigner : tel est l'ascendant de la fatalité, et je dois et je veux m'y soumettre, qu'il me faut tout-à-la-fois dénoncer les meurtres et ignorer les meurtriers.

## Quiberon.

PEUPLE FRANÇAIS, il semble que je ne devrais pas terminer ici l'articles des *Emigrés* qui ont porté les armes. La haine attend sa part..... mais un sentiment encore plus invincible qu'elle est venue s'emparer de moi tout-à-l'heure. Tout-à-l'heure j'ai prononcé le nom de *Quiberon*, et toutes les scènes qu'il rappelle m'out environné, m'ont assailli à la fois, J'ai vu ce jeung

Sombreuil, qui, seul excepté de la capitulation qu'il avait faite sur le champ de bataille, était revenu dire à ses compagnons : Vous êtes sauvés, et ne leur avait pas dit : Je me suis dévoué ! J'ai vu ce brave de Grey qui, fidèle à cette capitulation, avait été à la nage faire cesser le feu de ses frégates, et, non moins fidèle à sa parole, était revenu à la nage prendre sa place parmi les prisonniers! J'ai vu et ces héros de l'humanité, qui, après leur première victoire, avaient arraché leurs prisonniers des mains meurtrières des Chouans, et ces héros de l'honneur, qui, conduits à leur dernier désastre, n'avaient pas voulu se délivrer d'une faible escorte, se croyant liés par une promesse sacrée, et ces heros de la patrie, qui avaient fait retentir le temple (1), changé pour eux en prison, de leurs vœux et de leurs prières pour le bonheur de la France! J'ai vu trainés pêle-mêle un Evêque, quinze prêtres, cinquincient cent soixante et quinze officiers qui n'avaient pas venduchèrement leur vie, parce qu'on avait jure de la respecter s'ils cessaient de la défendre : je les ai vus vainement protégés par des officiers qui ne voulaient pas les condamner, par des soldats qui ne voulaient pas les fusiller, par toute l'armée victorieuse qui attestait leurs. efforts pour ménager le sang républicain (2); je les ai-

<sup>(1.),</sup> L'Eglise du seminaire de Vannes. Voy. pour l'exactitude de ces details, la relation de M. de Chaumareix, officier de la marine, echappé aux massacre. d'Auray et de Vannes; touchant et admirable ecrit, sur lequel je m'etendrais ici davantage, si jet ne devais en repatlet dans la suite.

<sup>(2)</sup> Ibid.

vus tous condamnés et exécutés par des Belges et des Liegeois au nom de la République Française! J'ai vu ces derniers ordres arrivés pour exterminer jusqu'aux enfans au-dessous de seize ans, jusqu'aux blessés, jusqu'aux domestiques, cent huit infortunés que même les commissions sanguinaires n'avaient pas eu la force de condamner! J'ai vu des blessés, hors d'état d'être transportés, fusillés sur leurs matelats!.... Alors j'ai senti la pointe du remord qui pénétrait jusqu'au fond de mon cœur. Alors j'ai frémi d'avoir pu laisser entendre que dans cette même classe d'hommes qui m'offre tant de victimes à pleurer, tant de héros à honorer, et encore tant d'innocens à défendre, je trouverais des coupables à dénoncer.....

Au moins je ne mériterai pas des remords plus cuisans, en voulant demêler ces coupubles dans la foule propice qui les dérobe à mes regards, et qui couvre leurs erreurs de tous ses droits. Eh bien! oui, s'il est. vrai que quelques individus, après avoir, les prémiers, suscité la révolution, aient voulu s'en emparer exclusivement pour eux seuls; - s'il est vrai que sans avoir été ni blessés dans aucunes de leurs affections, ni lésés dans aucun de leurs droits ; sans avoir senti une étincelle de ce noble enthousiasme qui fait voter au secours de la loyauté et de l'innocence ( car lorsqu'il se formait des sociétés fraternelles pour violer tous les droits de Thumanité, apparemment qu'il pouvait s'en former pour les protéger); s'il est vrai, dis-je, que par vanite, par intrigue, par corruption, quelques hommes aient spéculé sur les dissentions publiques; qu'ils aient abusé de l'inexpérience d'une jeun esse ardente et loyale:

que par l'usurpation d'un nom sacré, par des promesses mensongères, par des menaces faites au nom de l'honneur, ils aient fait déserter jusqu'aux campagnes restées paisibles, et traîné hors de la France toute cette caste vénérable d'hommes simples comme leur séjour. purs comme leur origine, qui, élevés à ne connaître qu'une seule loi, s'y sont immolés; - S'il est vrai que niême quelques-uns aient été emportés à ce point d'exaspération et d'égarement, de favoriser les crimes de leurs ennemis pour les perdre, et d'encourager la licence pour décréditer la liberté. - Si, d'un côté comme de l'autre, la paix et la conciliation ont rencontré des ennemis indomptables; si, lorsque tant de voix faisaient répéter par les échos de la Seine : point de médiation! il s'en est trouvé qui ont fait répondre par ceux du Rhin: point d'accommodement! sans doute il y a eu là des particuliers coupables. Mais combien en restet-il aujourd'hui? Mais ceux qui restent, où les retrouver? Comment les convaincre? Et d'ailleurs qui a le droit de les juger? Envers qui ont - ils été coupables? Hélas! peut-être envers leur malheureuse famille, qui a trop sévèrement expié leurs passions, et qui, du fond de son tombeau, leur fait grace et la demande pour eux: - envers cet infortuné Louis XVI, qui a pardonné au zèle imprudent comme à l'ingratitude perfide, et aux erreurs des révolutions comme à leurs forfaits (1)! - envers la masse des Emigrés qui, quand elle espère une réconciliation générale, ne nourrira pas des haines particulières, et a déjà abjuré des ressen-

<sup>(</sup>I) Voyez fon adorable restament.

timens plus difficiles à oublier; — envers cette loi éternelle et non écrite, qu'il faut cesser d'outrager avant de prétendre la venger. Mais assurément ils ne sont pas coupables envers vous, républicains, car c'est peut-être à leur système que vous devez d'avoir pu établir votre République. Ils ne le sont pas envers vos loix écrites; car contre eux comme contre nous, contre tous les Emigrés de quelque classe et de quelque section qu'ils soient, il n'y a pas encore eu aujourd'hui un seul décret rendu, qui ne soit émané:

D'accusations sans délit;

De condamnations sans jugement;

De punitions rétroactives;

De l'infraction de toutes les loix existantes et con-

Des usurpateurs scélérats qui ont souillé les premiers instans de la République;

De ces deux corporations monstrueuses des Jacobins. et de la commune du 10 Août;

De ces massacres du 2 Septembre, qu'elles conspirètent ensemble;

De l'empire de la terreur, du crime et de la mort;

De ce trône qui a eu pour dégrés des monceaux de ruines et de cadavres (1);

Du règne de Roberspierre;

mission des onze, d'ou sont tir es toutes ces expressions precieuses comme aveux; car, comme preuves, la verire n'en avait plus."

De la législation de Collot-d'Herbois;

En un mot, du crime qui a été croissant pendant six années (1);

C'est-à dire, qu'il n'y a pas un seul de ces décrets que la Justice ne réprouve: c'est - à - dire, qu'il n'y a pas une seule de ces loix écrites qui puisse s'appeller du nom de loi, qui puisse jamais être une loi: Neque in populo lex, etiam si populus acceperit.

#### Dernier résultat.

Il est donc vrai que nous sommes arrivés à ce dernier résultat que j'ai annoncé: « Que la nation toute » entière, moins un seul individu, n'aurait pas le droit » de porter de tels décrets contre cet unique individu».

Il est donc vrai que, si ce grand procès doit être enfin jugé par les loix de la Justice, il n'y a pas aujourd'hai un seul des condamnés encore existans, dont la sentence ne doive être révoquée, et qui ne doive se trouver replacé dans une telle position, que sa conduite ultérieure, ou lui conserve les droits de l'innocence, ou le soumette à la juste punition d'un vrai délit.

Ce ne sera pas le PEUPLE FRANÇAIS qui s'élèvera contre cette dernière conclusion, que ses vœux ont depuis long-tems prévenue et plusieurs fois appellée. Mais lorsque parmi vous, collègue de Collot-d'Herbois et de Roberspierre, je voudrais ne plus trouver aujourd'hui

<sup>(1)</sup> Ni le rapport sfait au nom d'une autre Commission, par bourdon de l'Oisce

de criminels; lorsque pour les forfaits antérieurs au o Thermidor, je cherche à établir en princique, « Que » la Justice divine a fait un partage; que ceux qu'elle » a frappés dans le cours, ou à la suite de ces forfaits, » en étaient apparemment les seuls auteurs directs, » tandis que ceux qu'elle a épargnés étaient les pre-» mières victimes des scélérats, en étant forces de de-» venir leurs complice »; lorsque même obligé de rappeller le dernier attentat de vos derniers comités révolutionnaires, je n'ai voulu ni voir ni indiquer les hommes qu'il fallait en accuser; lorsqu'ainsi j'emploie jusqu'à la fin toute ma force à les arracher des serres du crime, et lorsque tout en moi, sentimens, projets discours, silence, ne tend qu'à inviter le repentir et à élargir pour lui les routes de l'innocence. O ! quand les opprimés-sont capables d'efforts si surnaturels, quand ils peuvent faire de tels sacrifices au désir du salut de ji France, tâchez cependant de concevoir de quel signe vous allez marquer votre front aux yeux de l'univers, si vous pouvez rester implacables pour l'innocence qui n'a pas à se repentir, pour des victimes qui ne demandent qu'à oublier, et pour une patrie qui veut encore pardonner!

Au moins, Peuple Français, ils se laisseront peutêtre persuader d'être justes, quand ils sauront combien la justice leur est utile. combien elle leur devient nécessaire.

C'est sous ce dernier point de vue qu'il me reste à examiner la législation relative aux *Emigrés*. Chaque fois que nos persécuteurs se trouvent forcés par la justice dans leur dernier retranchement, ils se replient sur

la raison d'état. Notre proscription ne doit pas finir. par cela seul qu'elle a commencé. Ils voient l'agitation et le désordre rentrant, par-tout avec nous dans cette société, qui, sans nous, leur présente apparemment ce qu'il y a de plus calme et de mieux ordonné. Ils répè-, tent enfin ce cri bannal, « Qu'il est bon qu'on meure » pour tous, et que des milliers d'hommes soient sa-» crifiés pour des millions ..... » O! toi, que l'excès d'une sensibilité brûlante emporta trop souvent au-delà du vrai, mais que les avertissemens de ta conscience ramenèrent presque toujours; toi l'apôtre le plus passionné du pouvoir populaire, et qui serais mort de douleur au second mois de la révolution française ; du sanctuaire, de leur Panthéon, que ta cendre a réhabili. té, fais leur entendre cet oracle que tu traças autrefois en caractères si pénétrans : - « Qu'on nous dise » qu'il est bon qu'un seul périsse pour tous; j'admire-» rai cette sentence dans la bouche d'un digne et ver-» tueux patriote qui se consacre volontairement et par » devoir à la mort pour le salut de son pays; mais si » l'on entend qu'il soit permis au gouvernement de sa-» crifier un innocent au salut de la multitude, je tiens » cette maxime pour une des plus exécrables que ja-» mais la tyrannie ait inventées, la plus fausse qu'on » puisse avancer, la plus dangereuse qu'on puisse ad-» mettre, et la plus directement opposée aux loix fon-» damentales de la société (1) ».

<sup>(</sup>x) J. J. ROUSSEAU, dans son Discours sur l'Economie Politique, est combien est encote frappant ce qu'il ajoute! -- ,, Loin » qu'un seul doive perir pour cous, tous ont engagé leurs biens

300

Paurle Français, vous l'avez entendu; non-seulement une des plus exécrables maximes, non-seulement la plus fausse, mais la plus dangereuse, mais la plus directement opposée aux loix fomdamentales de la société. Ce mot a entamé ma nouvelle et dernière discussion.

La question des Emigrés est décidée sous le rapport de la Justice et de vos devoirs.

Voyons ce qu'elle sera sous le rapport de la politique et de votre intérêt.

et leurs vies à la defense de chaoun d'eux, afin que la faiblesse particuliere fût toujours protegée par la force publique. et chaque membre par tout l'Etat. Après avoir, par supposition, re, tranché du peuple un individu après l'autre, pressez les partissans de cette maxime à mieux expliquer ce qu'ils entendent par le Corps de l'Etat, et vous versez qu'ils le reduisent à la fin un à petit nombre d'hommes qui ne sont pas le peuple, mais les officiers du peuple, et qui s'etant obligés par un serment particulier à perir exu mèmes pour son salut, pretendent prouver par-là que s'est à lui de perir pour le leur.

FIN.